







## К.Валишевский



# ПРЕЕМНИКИ ПЕТРА



Репринтное воспроизведение издания 1912 года

МОСКВА СП "ИКПА" 1990

3





## Преемники Петра.

К. ВАЛИШЕВСКАГО.

ПЕРЕВОДЪ СЪ ФРАНЦУЗСКАГО Н. ВАСИНА.



Типографія Тор. Дома "Моск. Изд. Копъйка, Б. Дмитровка, д. 26.

### ПРЕДИСЛОВІЕ.

Порядокъ, въ которомъ эти изследованія являются на судъ публики, не иметь въ себе ничего произвольнаго, несмотря на то, что такъ кажется съ виду. Онъ определяется, откровенно сознаюсь въ этомъ, предполагаемымъ чувствомъ любопытства, которымъ авторъ не можеть претендовать завладёть ни своимъ талантомъ, ни сюжетомъ. Въ малоизследованныхъ странахъ точки наиболе близкія, а также наиболе возвышенныя имеють шансы привлекать прежде всего путешественниковъ. Въ этой книге будуть затронуты промежуточныя пространства. Но пойдуть ли за проводникомъ?

Совътую моимъ читателямъ припомнить русскую поговорку: Громада—великій человюкъ. Самъ Петръ I, какъ я старался доказать это, былъ только выраженіемъ коллективнаго цѣлаго, развитіе котораго не сохранило послѣ него той головокружительной быстроты, но характеръ и внутренняя сила котораго выяснились именно тогда. Поглощая эти элементы въ своей могучей личности, онъ сдавливалъ ихъ и маскировалъ. Вотъ когда они появились наружу и съ какой отчетливостью! Съ точки зрѣнія политическаго и соціальнаго движенія, эпоха, въ которую мы собираемся вступить, соотвѣтствуеть одному изъ періодовъ застоя, регресса, можно даже подумать, который въ развитіи русскаго народа, кажется, составляетъ часть непреложнаго закона. Это было какъ бы возвращеніе къ хаосу. Однако, подъ неопредѣленной, странной, часто чудовищной внѣшностью жизнь трепещетъ.

Мнв сдвлали уже упрекъ въ исключительномъ пристра-

стіи къ живописной сторонѣ историческихъ событій. На этотъ разъ я рискую заслужить его еще въ большей степени. Я остаюсь убѣжденнымъ, что въ этомъ отношеніи между моими критиками и мною—только простое непониманіе и смѣшеніе дѣйствія съ причиной. Этотъ споръ похожъ на то, что житель Бопіи могъ бы сдѣлать упрекъ жителю Бернскаго кантона: "Вы показываете мнѣ только горы!" Къ тому же, исторія Россіи XVIII вѣка—не швейцарскій пейзажъ. Скорѣе пейзажъ эпохи мірозданія. Вы присутствуете при возникновеніи міра. Все здѣсь показывается вдругь, внезапно, въ страшныхъ контрастахъ. Изъ содержанія всѣхъ этихъ главъ можно дѣлать романы и драмы, и надо очень мало воображенія, чтобы отыскать ихъ въ этой книгѣ. И незачѣмъ было бы вносить въ нихъ вымыселъ! Простая дѣйствительность ихъ превосходить воображеніе всѣхъ Дюма.

Такой романтическій отпечатокь само *царство женщино* должно было наложить на эпоху, въ теченіе которой продолжалось оно, въ теченіе трехъ четвертей стольтія. Тымь болье, что никакой законъ престолонаслытія не старался ни установить, ни поддержать его. Страна добровольно создала эту теорію управленія, какъ и серію цариць. Она такъ же и пользовалась ими. Освободившись отъ деспотизма создателя національнаго величія, духъ анархіи и духъ приключеній, составляющіе основу всякаго общества въ періодъ его образованія, заявили свои права въ самыхъ различныхъ формахъ. Женовластіе было одной изъ нихъ, а правленіе фаворитовъ—другой.

И та и другая сильно способствовали возникновенію тёхть легендъ и анекдотовъ, въ особенной любви къ которымъ обвиняли меня. Я люблю ихъ, когда они забавны, но не отказываю себѣ въ правѣ относиться къ нимъ критически, когда они ложны. Это случается девять разъ изъ десяти. Но и тогда я считаю возможнымъ придать имъ настоящій смыслъ. Какъ? Впрочемъ, объ этомъ я уже говорилъ. Дополненіемъ и согласованіемъ. Во всякомъ случаѣ количество гарантировало мнѣ качество! Мнѣ возражали на это. Возраженіе не убѣдило меня. Спросите двоихъ людей, бѣгущихъ по улицѣ. Одинъ изъ нихъ заявить вамъ, что пожаръ въ театрѣ, а другой, что пожарные въ думѣ. Вы не слишкомъ ошибетесь, если

заключите, что гдё-то быль видень дымь. Женщинё, которой молва приписываеть двадцать любовниковь, трудно казаться въ моихъ глазахъ безупречной, хотя бы у меня не было никакихъ другихъ указаній. А подобныхъ фактовъ масса даже въ исторіи.

По мнѣнію же другихъ критиковъ, я вообще слишкомъ остороженъ въ своихъ заключеніяхъ. На самомъ дѣлѣ я не считаю себя торговцемъ непреложными истинами. Легко уловить только одинъ звукъ, слушая только одинъ колоколъ. Я же въ свой звонъ стараюсь ввести какъ можно больше колоколовъ.

Между документами, которыми я пользовался, очень мало совершенно неизданныхъ. Другіе я постарался свёрить съ источниками, и эта предосторожность была небезполезна для меня. Приношу глубокую благодарность моему молодому другу, Зихель-Дюлонгу, любезно помогавшему мнё въ дрезденскихъ архивахъ для этой части моей работы. Особенной благодарностью я обязанъ его свётлости, князю Гогенлоэ, канцлеру Германской имперіи, и г-ну Козеру, директору государственнаго архива въ Берлинё, изъ которыхъ одинъ открылъ мнё доступъ, а другой облегчилъ возможность пользоваться этими драгоцёнными сокровищницами, гдё я нашелъ для своей книги нёсколько указаній и нёсколько новыхъ текстовъ, и еще больше драгоцённыхъ матеріаловъ для слёдующей книги.



#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

#### ЖЕНА И ВНУКЪ.

#### ГЛАВА І.

#### Время переворотовъ. -- Екатерина I.

І. Наслідіе Петра Великаго.—Ни завіжданія, ни династія, ни закона о престолонаслідіи.—Тогдашнія партіи.—Екатерина, хорошо направляемая, дійствуєть ловко.—28 января 1725 года.—Импровизированное избирательное собраніе.—Вмішательство гвардіи.—Избраніе Екатерины І.—

II. Періодическіе государственные перевороты.—Военная диктатура.—
Политическія и общественныя послідствія.—Свобода сословій.—Женовластіе.—Его историческіе элементы.—Женщина въ славянской старині.—Женскіе типы въ Россіи.—III. Нравственная физіономія новой государыни.—Окружающіе дворъ.—Приближенные.—Семья.—Голштинскій домъ.—Герцогиня Курляндская.—Наперсники и любовники.—Німецкіе авантюристы и польскіе перебіжчики.—Левенвольде.—Сапіта.—Домашніе нравы.—Постоянныя оргія.—Видимое отсутствіе правительства.—Ключь загадки.

#### I.

Легендарный проекть революціоннаго декрета въ двухъ параграфахъ: "Пар. 1. Больше нѣть ничего. Пар. 2. Никто не обязанъ исполнять этотъ декретъ", нашелъ буквальное примѣненіе въ Россіи на другой же день смерти ея великаго мужа. Нѣть больше государя въ странѣ, гдѣ государь всю власть заключаетъ въ самомъ себѣ, и не кѣмъ его замѣстить. Ни наслѣдника, ни династическаго закона. Законъ въ этотъ моментъ выражался съ слѣдующихъ словахъ, написанныхъ Петромъ слабѣющей рукой въ агоніи: "Отдайте все..." Онъ

не смогь кончить, и оть его воли, составлявшей все, такимъ образомъ не осталось ничего.

Въ древнемъ Московскомъ государствъ этотъ вопросъ разрвшался на основаніи обычая. Онъ состояль въ естественномъ законъ наслъдованія въ нисходящей линіи, и въ концъ XVI стольтія этоть принципь, казалось, утвердился. Но въ 1598 г., послъ смерти послъдняго сына Ивана Грознаго, онъ не могъ быть примвненъ, такъ какъ родъ Рюриковичей прекратился. Первый изъ Романовыхъ (1613) занялъ власть въ силу избранія. Онъ быль избрань всей землей-или тіми, кого тогда называли всей землей-собраніемъ містныхъ бояръ. Потомъ, казалось, прежній принципъ возобновился, такъ какъ Алексъй наслъдовалъ своему отпу, Михаилу Өеодоровичу, а Өеодоръ Алексвевичъ такъ же наследовалъ своему отпу. Но послѣ смерти Өеодора снова перерывъ и произволъ. Быль избранъ Петръ I, но онъ раздёляль тронъ со своимъ старшимъ братомъ, Іоанномъ, и оба въ теченіе нѣкотораго времени уступали значительную часть своего наследія сестре Софін. Въ свою очередь, въ 1722 году Петру вздумалось ввести въ этотъ законъ, столько претерпъвшій, новый принципъ: право государя назначать себъ преемника. На самомъ дълъ онъ воспользовался имъ при отправленіи въ персидскую кампанію: въ завѣщаніи онъ назначиль Екатерину. Но туть случилось дело Монса \*), и завещание было разорвано. Итакъ, возврать къ пустотв.

Чтобы объяснить, какъ былъ найденъ выходъ изъ этого тупика, мы должны обратиться къ эволюціонистской теоріи о созданіи органовь ихъ фракціями. По донесенію императорскаго посла Рабутина \*\*), въ то время въ Петербургѣ было три главныхъ партіи. Кромѣ дѣтей, рожденныхъ отъ Екатерины (Анны и Елизаветы), послѣ Петра остались ихъ двоюродныя сестры, дочери его старшаго брата, Іоанна (герцогиня

<sup>\*)</sup> См. Валишевскій, Петръ Великій.—Ср. депету датскаго посла Вестфаля, Москва 24 апрёля (5 мая) 1729 г. въ Сборникь Императорскаго Русскаго Историческаго Общества, LXVI, 81. То же свидётельство о завёщаній въ запискахъ Кампредона (1724), Иностр. Дёла, Россія, т. XIX.

<sup>\*\*)</sup> Buschings Magazin, XI, 437.

Мекленбургская, герцогиня Курляндская и Прасковья Ивановна), права которыхъ могли казаться большими, и внукъ, сынъ несчастнаго Алексвя, рожденнаго женой Преобразователя, Евдокіей. Мальчику было только девять лъть, и онъ не могь править. Темъ не мене завязалась борьба между его приверженцами и приверженцами его мачехи, второй жены Петра. Бояре сгруппились около Петра Алексвевича, который являлся въ ихъ глазахъ отместкой Преобразователю и его преобразованіямъ. Къ несчастью, Петръ разрѣдилъ вокругъ трона ряды этой аристократіи. Здёсь было только нёсколько Голицыныхъ да нѣсколько Долгорукихъ съ двумя старыми военными, княземъ Репнинымъ и Борисомъ Шереметевымъ. И самый отважный изъ Голицыныхъ, Михаилъ, былъ съ войскомъ въ Украйнъ. Остальные изъ высшаго персонала управленія состояли изъ массы выскочекъ, выведенныхъ въ люди Преобразователемъ, смерть котораго угрожала имъ обратнымъ возвращениемъ въ тв низы, откуда онъ извлекъ ихъ. Продолжить великое царствованіе-воть быль ихъ единственный выходъ спасенія. Такимъ образомъ, естественно ихъ взоры обратились на подругу царя, съ которой они чувствовали себя связанными стремленіями и интересами. Она была ровня имъ, выскочка и креатура, какъ и они. Меншиковъ имълъ особенныя причины считать ее своей. Но и Девьеры и Ягужинскіе также отдавали ей преимущество. За неимѣніемъ завѣщанія, они обращали въ ея пользу загадочныя слова Петра, сказанныя имъ наканунв коронаціи его жены, на праздникв у одного голландскаго куппа \*).

Третья партія мечтала объ ограниченіи неограниченной власти, въ дух'в шведской конституціи, и готова была стоять за того кандидата, который охотн'ве согласился бы на это.

Но Петръ поразилъ всёхъ, умеревъ, какъ онъ жилъ и дёйствовалъ, съ молніеносной быстротой. Ни у кого ничего не было подготовлено. Никакой организаціи. Только одна Екатерина располагала дёйствительными средствами. За нее были также и всё иностранцы, которые боялись возвращенія

<sup>\*)</sup> Herrmann, Geschichte d. russ. Staats, 1849, VI, 470, по разсказу Бассевича. Также Buschings Magazin, XI, 290 и сл.

къ прежнимъ московскимъ традиціямъ, которымъ, казалось имъ, угрожалъ сынъ Алексѣя. Также и во всѣхъ коллегіяхъ, гдѣ преобладали иностранцы. На ея сторонѣ былъ синодъ, плодъ преобразованій Петра, а изъ помощниковъ Петра—самые энергичные и вліятельные. Даже нѣсколько представителей аристократіи: Толстой, потому что былъ палачомъ Алексѣя, и контръ-адмиралъ Апраксинъ, потому что онъ тѣсно былъ связанъ съ Толстымъ и Меншиковымъ \*). На ея сторонѣ былъ герцогъ Голштинскій, женихъ одной изъ ея дочерей, и черезъ него симпатіи завоеванныхъ у Швеціи провинцій, Ливоніи, Эстоніи, Кареліи, которыя смутно ждали отъ этого герцога возврата къ своему отечеству. Наконець, у нея были ключи отъ казны.

Съ хорошими совътниками она сумъла хорошо воспользоваться ихъ указаніями. Въ теченіе двадцати четырехъ часовъ, предшествовавшихъ катастрофѣ, она часто покидала изголовье умирающаго и запиралась въ своемъ кабинетѣ, гдѣ вела искусный торгъ. Здѣсь поочереди дефилировали маіоры и капитаны гвардіи, уходя съ обѣщаніями, съ прибавленіемъ задатковъ: немедленную уплату жалованья, задерживавшагося въ теченіе 18 мѣсяцевъ, и тридцать рублей награды на каждаго солдата. Однимъ изъ подполковниковъ былъ Меншиковъ. Другой, Иванъ Бутурлинъ, всѣми своими семейными связями принадлежалъ къ оппозиціонной партіи. Но у него былъ личный споръ съ княземъ Репнинымь, президентомъ военной коллегіи, онъ также посѣтилъ Екатерину.

Такъ приготовлялся день 28 января 1725 года. Петръ умеръ въ 5 часовъ. Въ 8 часовъ сенать, синодъ и такъ называемый *генералитетъ*—чиновники, принадлежавшіе къ четыремъ первымъ классамь по табели о рангахъ, установленной Петромъ I—собрались во дворцѣ. Кто созвалъ ихъ? Никто. Существовалъ обычай, что въ моментъ великихъ кризисовъ лица, составляющія естественную опору трона, немедленно отправляются къ мѣсту пребыванія правительства.

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, 1868, XVIII, стр. 272 и сл. Также Неггтавт указ. соч. Соловьевъ основывается главнымъ образомъ на письмахъ французскаго посла Кампредона.

Тотчасъ же начались споры о престолонаследіи, и споры эти были бурные, при чемъ первымъ заговорилъ Дмитрій Голицынъ, предложившій наслідникомъ маленькаго Петра Алексвевича съ регентствомъ между императрицей и сенатомъ. По собственному почину это импровизированное собраніе обратилось въ избирательную коллегію. Толстой горячо возражаль. Регентство Софіи оставило плохія воспоминанія. Екатерину рекомендовали ея способности, ея добродѣтели-и корона, которую самъ Петръ предназначалъ для нея. Въ то время, какъ онъ говорилъ, одобрительный шопоть, раздавшійся изъ одного угла залы, обратиль вниманіе на собравшуюся тамъ группу низшихъ офицеровъ, присутствіе которыхъ ничемъ не оправдывалось въ такомъ высокомъ собраніи. Репнинъ вскочилъ, сурово крикнувъ на нихъ. Вмѣсто всякаго отвъта Бутурлинъ подошелъ къ окну, сдълалъ знакъ рукой, и тотчасъ же раздался ръзкій барабанный бой. Внутренніе дворы и входы во дворецъ были заняты войсками. Оба полка гвардіи находились здёсь въ полномъ составё. "Кто осмълился... безъ моего приказа?"-снова крикнулъ Репнинъ. ..., Я получилъ приказъ оть ея высочества императрицы",-невозмутимо возразиль Бутурлинъ.

Послѣ этихъ словъ спорили только для формы. Для формы Апраксинъ спросилъ статсъ-секретаря Макарова, существуеть ли завѣщаніе. Какъ онъ и зналъ, завѣщанія никакого не было. "Идемъ заявить наши вѣрноподданическія чувства царствующей императрицѣ!"—заявилъ адмиралъ. И всѣ пошли. Екатерина вступила на престолъ.

По какому праву? Опубликованный въ тоть же день манифесть также ссылается на коронацію 1724 года какъ на указаніе новой правительницы. Но всё понимали, что она обязана властью выбору нісколькихъ своихъ подданныхъ, поддержанному этой военной демонстраціей, которая положила конецъ спорамъ. Репнинъ, Дмитрій Голицынъ и Долгорукіе, повидимому, хотіли, чтобы сділанное такимъ образомъ діло получило по крайней мітріз санкцію коллективнаго выбора, въ которомъ приняли бы участіе всіз сословія. Но гвардейскіе офицеры ничего не хотіли слышать. Они говорили, что изрубять въ куски всякаго, кто откажется признать ихъ

императрицу \*). Выло нѣсколько отдѣльныхъ протестовъ. Отказывались принести присягу два раскольника: "Если баба сдѣлалась царемъ, такъ пусть ей цѣлуютъ крестъ бабы". Но послѣ двухъ допросовъ въ застѣнкѣ ихъ сопротивленіе было побѣждено \*\*). Масса выказала себя вполнѣ покорной.

#### II.

Такимъ образомъ былъ созданъ новый способъ передачи верховной власти. Онъ продолжался, съ нъкоторыми измъненіями, до восшествія на престоль Павла І въ 1796 году. Хотя Екатерина I оставила завъщаніе, назначивъ своимъ преемникомъ Петра Алексъевича, но съ новымъ нарушеніемъ закона 1722 года она хотела установить постоянный порядокъ наследованія, съ возвращеніемъ къ старому принципу наследованія по нисходящей линіи. И когда Петръ Алексвевичь умеръ послѣ четырехъ лѣть царствованія, не было даже и вопроса объ исполнении этого завѣщанія. Послѣдовательно Анна I. Іоаннъ VI. Елизавета и Екатерина II обязаны своимъ вопареніемъ государственнымъ переворотамъ, подобнымъ тому, который я охарактеризоваль и въ которыхъ гвардія всегда фигурировала въ роли древняго хора. За авторами переворота 1762 года не было даже и твни какого-либо принципа, и Орловы, чтобы достигнуть цёли съ женой Петра III, пошли самой короткой дорогой, -- той, которой пользуются всв солдаты, когда они сильнее другихъ \*\*\*).

Эта военная диктатура сначала была только орудіемъ въ рукахъ нѣкоторыхъ начальниковъ. Позже, въ полку, изъ котораго она произошла, возникли идеи независимости, на которыхъ отразилось ея возникновеніе. Тамъ даже простыми солдатами служилъ цвѣтъ гвардіи. И результатомъ этого были важныя послѣдствія съ точки зрѣнія политической и соціальной. Выпавшая такимъ образомъ на долю одной изъ его

<sup>\*)</sup> Брюкнеръ, Вистиикъ Европы, 1894, І, 124; по донесенію вѣнскаго резидента Гогенгольца.

<sup>\*\*)</sup> Костомаровъ, Историческія монографіи и изслюдованія, XIV, 319.

<sup>\*\*\*)</sup> Дитятинъ, Статьи по исторіи русскаго права, 1895, 621-26 стр.

частей роль дала всему дворянству сознаніе, что оно правящій классь въ странь. Попытки олигархіи, потомъ конституціонной реформы, которыя оно самонадізянно предприняло, были осуждены на быструю неудачу. Но, выбираясь изъ этого мрака, оно имъло шансы оставаться не съ пустыми руками-характерная черта эпохи, последовавшей со смерти Петра Великаго до вопаренія Александра І, -- это постепенное освобождение сословій отъ всевозможныхъ тормазовъ, которые ставила организація древняго Московскаго государства и даже организація современной Россіи. И дворянство освободилось первымъ. Петръ подчинилъ его значение держательницы главнаго богатства страны, земли, его значенію служительницы государству. Міръ, при его преемникахъ, заставиль отойти на второй планъ эту последнюю функцію, въ то же время, какъ значеніе, пріобрѣтенное правящимъ сословіемъ, заставило само правительство поддерживать его въ собственныхъ своихъ экономическихъ интересахъ. не теряя изъ своихъ правъ и даже пріобретя новыя, дворянство понемногу освободилось отъ военной службы, которая являлась самой тяжелой изъ всёхъ повинностей. Сначала отъ этого пострадали другія сословія, потомъ, по естественному ходу общественной солидарности, они сами воспользовались выгодами такого освобожденія. Мы прослёдимъ успёхъ этой эволюціи.

Съ режимомъ государственныхъ переворотовъ женовластіе укрѣпилось въ странѣ на цѣлыхъ 70 лѣтъ. Явленіе—вполнѣ естественное въ славянской землѣ. Въ Россіи, какъ въ Богеміи и даже въ Польшѣ, женщина въ древности часто проявляла черты амазонки. Козьма Пражскій говоритъ объ основаніи женскаго города, Дѣвина, на сосѣдней со столицей скалѣ. Легендарная служанка знаменитой Любуши, Власта, мечтала, съ помощью одной суровой мѣры, отдать во власть женщинъ управленіе всей Богеміи. Дѣло шло о томъ, чтобы отнять у всѣхъ дѣтей мужского пола правый глазъ и два пальца на каждой рукѣ, указательный и большой. Но эта операція встрѣтила сопротивленіе, и Власта погибла въ борьбѣ. Въ русской былинѣ одинъ изъ героевъ кіевскаго цикла, Добрыня, попадаеть въ плѣнъ къ поленицѣ, которая, схвативъ его за

русые волосы, приподнимаеть оть земли. Въ такихъ частыхъ побъдахъ побъжденные, случается, беруть реванить любовью. Но горе изм'внившимъ! Изм'внившій тогда выслушиваеть такую ръчь: "У меня два меча, два кинжала; я сяду на твои руки, на ноги; наварю себъ цива изъ твоей крови; надълаю свъчей изъ твоего сала". И обманутая героиня сдерживаетъ свое слово. Она приглашаеть на пиръ родителей измѣнника и предлагаеть имъ такую загадку: "Сижу на любимомъ, пью его и свичу себи имъ". Самъ Илья Муромецъ, самый непобѣдимый изъ богатырей, находить достойнаго себѣ противника въ Палькъ, дочери Соловья-разбойника. Жена Дуная тягается со всёми кіевскими стрелками.

Это превосходство зависить не только отъ физической силы или ловкости. Древній славянскій міръ охотно виділь въ женщинъ волшебницу, находящуюся въ сношеніяхъ съ сверхъестественнымъ міромъ и обладающую могучими тайнами. Любовь, внушаемая ею, казалось, тоже приписывалась колдовству. На самомъ дълъ первыми великими государями, законодателями, судьями, устроителями славянской земли были женщины: Любуша въ Богеміи, Ольга въ Россіи-великій человъкъ своего въка, какъ женою Петра III будеть Екатерина Великій \*). — Народная традиція разбилась только подъ вліяніемъ Византіи и татарскаго ига. Патріархальная организація, наконець, нанесла ей рішительный ударь, создавъ новый порядокъ вещей, сущность котораго красноръчиво выражается слъдующимъ народнымъ разговоромъ: "Кто долженъ носить воду?"-,,Баба".-,,Кому надо быть битой?"-,,Бабь".-,,А почему ей надо быть битой?"-,,Потому что она баба". Среди алтайскихъ племенъ презрѣніе къ женщинъ составляло основание общественной жизни, а въ странь Ольги патріархальный принципь, несмотря на предшествовавшее, нашелъ такую благопріятную почву для своего развитія, что русское общество XVI—XVII въковъ съ этой точки эрвнія кажется близкимь Японіи, Китаю и патриціанскому Риму. Личная индивидуальность здёсь не играеть никакой роли.

<sup>\*)</sup> Такъ Екатерину II называлъ Вольтеръ. Прим. перев.

Однако традиція пустила глубокіе корни. Въ Новгородѣ, несмотря на Византію, женщины еще появляются на народныхъ собраніяхъ. Марія Борецкая въ этой республикѣ, великія княгини Евдокія и Софія въ Москвѣ, Евдокія и Анастасія въ Твери, Анна въ Рязани, Елена въ Суздали принимали участіе въ общественной жизни, принимали на аудіенціяхъ пословъ, показывались на пирахъ. Кое-что изъ этого осталось посреди худшаго паденія современнаго времени. Убѣгая отъ жестокостей домашняго очага, женщины XVII вѣка организовали вооруженныя шайки. Легендарныя поленицы доходятъ до совсѣмъ недавняго времени п попадаютъ въ исторію. Во главѣ одной изъ шаекъ, слѣдовавшихъ за счастіемъ Стеньки Разина (1671 г.), Григорій Долгорукій находить какую-нибудь женщину и не очень любезно заста вляєть сжечь ее.

Даже въ теремъ, до преобразованій Петра Великаго, русская женщина не совствы еще носила восточную физіономію. Правда, здёсь ее держали взаперти, красоту ея расцёнивали на въсъ, пріемлемымъ минимумомъ были 5 пудовъ. Любили ли ее? Физически и грубо, не больше. И эта черта сказывается даже въ поэтической легендь, гдь грубая чувственность занимаеть місто всегда отсутствующаго чувства. Тургеневъ говорить объ этомъ: "Наша, такъ называемая, эпическая литература одна между всёми другими, европейскими и азіатскими, одна, зам'ятьте, не представляеть никакой типической пары любящихъ существъ" \*). Возьмите легенду о князъ Петръ и женъ его Февроніи. Изгнанные изъ Москвы, они вдуть внизъ по реке на лодке. Одинъ изъ спутниковъ князя хочеть поухаживать за княгиней. Она велить ему зачеринуть воды справа, потомъ слъва и выпить ее. "Слаще ли вода съ одной стороны, чемъ съ другой?"—,,Одинакова".— "Ну, воть и женщина одинакова, откуда бы вы ее ни взяли". Но, терзаемая и унижаемая, въ сферѣ домашней жизни женщина сохраняеть некоторую власть. Законъ и обычай соглашаются отвести ей здёсь въ извёстномъ смысле все же привилегированное положение. Она управляеть своимъ домомъ.

<sup>\*) &</sup>quot;Дымъ".

Она можеть, наравив съ мужчиной и вполив независимо, владёть пом'єстьемь, кр'впостными и распоряжаться ими по своему усмотрѣнію. Типъ барыни-хозяйки получаеть при такихъ условіяхъ достаточную полноту. И этоть типъ ясно обозначается, когда женское вліяніе торжествуеть и женщина призывается къ почестямъ и тяготамъ высшаго сана. Мы видимъ такой типъ съ начала героической эпохи и до рубежа XIX въка. Анна и Елизавета, послъ Екатерины I, не представляють ничего другого на тронъ, съ той же патріархальной простотой, какь первая попавшаяся дворянка во времена Алексъя Михайловича, управлявшая своей вотчиной. И съ тою же строгостью. Герцогиня Мекленбургская, Екатерина Ивановна, присутствовавшая на представленіи трагедіи вместь съ однимъ иностраннымъ дипломатомъ (Бергольцъ) и съ улыбкой во время реплики сказавшая ему, что актеръ, игравшій царя и бывшій однимь изъ ея крупостныхъ, передъ выходомъ на сцену получиль двёсти палокъ, можеть дать намъ точное понятіе о личности.

Съ сестрой Петра Великаго, Наталіей Алексвевной, появляется другой типь женщины: артистки, писательницы, провозвъстницы женщины-доктора въ будущемъ. И въ быстромъ развитіи, которое мы видимъ въ наше время, несомнѣнно есть часть исторической предшественницы. Но вообще исторія, какъ и традиція, были скорѣе неблагопріятны для развитія части интеллектуальныхъ способностей въ этой сферѣ. На пятьсоть портретовъ, собранныхъ со сказочнаго Баяна, въ словарѣ Бантышъ-Каменскаго женскихъ находится только двѣнадцать, очень сомнительнаго достоинства \*). И не въ такого рода качествахъ надо искать секрета необыкновеннаго счастья, выпавшаго на долю маріенбургской плюниция.

#### III.

"Допетровская Русь прошла къ новой Россіи черезъ публичный домъ",—сказаль Герцень. Характерный штрихъ;

<sup>\*)</sup> См. Михневичъ, Русскія женщины ХУІІІ стол., 1895, стр. 288 и сл.

того, что я уже сказалъ\*) о происхожденіи и странной наслёдницы, призванной продолжать царствование Преобразователя, достаточно, однако, чтобы защитить ядовитаго публициста отъ обвиненій въ несправедливости. Сомнъваются въ ценности некоторыхъ свидетельствъ, на которыя я ссылался. Воть одно, которое исключаеть всякія сомнънія. Я беру его изъ офиціальнаго сочиненія, содержащаго въ избранныхъ отрывкахъ переписку русскихъ государей. Понятно, что въ выборф не могло быть никакого недоброжелательства. 18 іюня 1717 года, вы письмів къ женів изъ Сла, гдв онъ лвчился, Петръ посылаеть письмо своей любовницъ, которую онъ отослалъ оть себя по совъту докторовъ, запретившихъ ему въ данный моменть "всякую домашнюю забаву". Воть отвъть Екатерины: "Что же вы изволите писать, что вы метреску свою отпустили сюда для своего воздержанія, что при водахъ невозможно съ нею веселитца и тому върю; однакоже больше мню, что вы оную изволили отпустить за ев бользнью, въ которой она нынв пребываеть, и для леченія изволила потхать въ Гагу, и не желала бы (о чемъ Боже сохрани!), чтобъ и галанъ тей метресишки таковь здоровь прібхаль, какова она прібхала". Въ письмі злой намекъ, но безъ злопамятства, потому что дальше следуеть: "А что изволите въ другомъ своемъ писаніи поздравлять именинами старика (т.-е. самого Петра) и шишечкиными (т.-е. маленькаго Петра Петровича, вскоръ умершаго), и я чаю, что если бы сей старикъ быль здёсь, то бъ и другая шишечка на будущій годъ поспівла" \*\*). Мы, очевидно, далеки оть Людовика XIV и Маріи Терезіи, даже оть m-lle Ла-Вьеръ и менте скромныхъ образчиковъ, завъщанныхъ любовными приключеніями тіхъ времень западнымь странамь. И я убъжденъ, что я подошелъ ближе всъхъ къ истинъ въ описаніи портрета, который я постарался начертить, этой самой невъроятной изъ императрицъ, и къ которому я больше не вернусь. Боюсь, что пробълы и неясныя мъста всегда

<sup>\*)</sup> См. Петръ Великій.

<sup>\*\*)</sup> Письма русских государей. Изд. Комиссіи печатанія государственных грамоть, 1861, І, 70, 166.

будуть существовать на немъ. Герценъ говорить еще объ одной лубочной картинь, которую онъ видыть въ гостиниць. Она представляеть Петра, сидящаго передъ уставленнымъ вакусками и бутылками столомъ, и Меншикова, щаго ему для десерта красивую женщину. Внизу следующая подпись: "Върный подданный уступаеть любимому имъ царю самое, что у него ни на есть драгоденное". Эта картина, если она существуеть, заключаеть въ сбѣ все, что можно открыть достовърнаго въ прошломъ Екатерины Первой, до ея возвышенія въ рангь супруги и царицы. Въ 1702 году ее было звать Мартой, и оть дома пастора Глюка до лагеря завоевателя Ливоніи она была простой дівушкой-нізмкой, ванятой самыми грубыми домашними работами и услугами интимнаго характера, которыми подобныя ей имфють обыкновеніе заниматься во всякое время. Въ концѣ слѣдующаго года Петръ поселилъ ее въ Москвъ, гдъ родились внъ брака двъ дочери, Анна и Еизавета, и гдъ ее крестилъ въ православную въру попъ Василій Антипьевъ, сдълавшійся потомъ архимандритомъ Варлаамомъ \*). Только тогда она приняла имя Екатерины. Ея бракъ съ Петромъ относится къ 1712 году. Здёсь я буду говорить о томъ, чёмъ она была, сдёлавшись повелительницей всей Россіи.

По словамъ Кампредона, она не умѣла ни читать, ни писать, но послѣ трехъ мѣсяцевъ упражненій могла порядочно подписывать государственныя бумаги \*\*). Вы можете недовѣрять дипломатическимъ свѣдѣніямъ, и не опибетесь. Но воть другое доказательство, и уже неопровержимое. Это расходная книга императрицы съ 1722 по 1725 г. \*\*\*). Весь ея нравственный портретъ выступаеть здѣсь во весь ростъ. Здѣсь я съ удовольствіемъ нахожу даже поощреніе, данное наукѣ: пять червонцевъ одному преображенскому солдату, отправляющемуся учиться въ Амстердамъ, и двадцать чер-

<sup>\*)</sup> Біографія архимандрита Варлаама въ Русскомъ Архив**ь,** 1874, I, 568.

<sup>\*\*)</sup> Документь, представленный въ августь 1726 г. Иностранный Архивъ. Записки и документы, Россія, т. V.

<sup>\*\*\*)</sup> Русскій Архиев, 1874, I, 513 и сл.

вонцевъ составителю французской грамматики. Воть и все. Большинство императорскихъ щедроть изливается на псарей, садовниковъ, выращивающихъ редкіе и ранніе салаты, шутовъ. Одинъ изъ последнихъ, ходившій головою внизъ, получиль тридцать червонцевь, тогда какъ царевна Наталія Алексвевна получила только восемь червонцевъ въ новомъ кошелькъ по случаю своихъ именинъ. Въ мартъ 1724 г. княжна Голицына получила почти столько же, сколько и туть: двадцать четыре червонца, чтобы плакала по поводу смерти сестры. И, какъ говорить книга расходовъ, она плакала въ этотъ день. Кое-гдъ нъкоторые штрихи жалости и состраданія. Русская женщина XVIII віка была сострадательна и помогала несчастнымъ. Во "Всякой Всячинъ" Екатерины II поучительна въ этомъ отношеніи одна сцена-визить племянника къ теткъ, оть которой онъ ждетъ наслъдства. Чтобы дойти до нея, онъ долженъ перепрыгивать черезъ ноги массы нищихъ, слъпыхъ, увъчныхъ. Переднія Екатерины I, когда онъ появились у нея, представляли подобное же зрълище. Солдаты, матросы, рабочіе ежедневно являлись туда: кто просиль помощи, кто просиль царицу быть крестной матерью его ребенку. Она никогда не отказывала и давала по нъсколько червонцевъ каждому своему крестнику. Она давала приданое сиротамъ, назначала пенсіи ветеранамъ Шведской войны, раздавала милостыню священиикамъ, монахамъ, рождественскимъ славельщикамъ. Я нахожу два червонца мужику, который жаловался, что не можеть уплатить податей; но тамъ же я нахожу и десять червондевъ для другого мужика, который оказался способнымъ въ восемьдесять четыре года взлѣзть на дерево. Вы понимаете разницу. Одинъ только большой расходъ въ сто тридцать два червонца, уплаченныхъ въ 1724 году (Екатерина тогда располагала еще довольно скромными средствами) за грузъ данцигской водки. Красноръчивая характеристика заключается въ следующихъ записяхъ: 25 сентября 1725 г., когда Петръ уже умеръ, десять червонцевъ княгинъ Анастасіи Голицыной (княгинт-игуменьт оргій предшествовавшаго царствованія), за то, что она вышила за столомъ ея величества два стакана

англійскаго пива. 12-го октября двадцать червонцевь ей же за то, что она выпила два стакана краснаго вина. Черезь недѣлю княгиня Голицына, несомнѣнно, уже послѣ порядочной выпивки, выпила добавочный стаканъ съ пятнадцатью червонцами на днѣ. Положили пять червонцевъ въ другой стаканъ, но на этотъ разъ она отказалась отъ сдѣлки, и деньги достались мундшенку.

Гдв мы? Эти страницы указывають какт бы на дурной притонъ. И здѣсь не при чемъ дипломаты, ни разсказчики анекдотовъ. Но они изобилують разсказами въ такомъ же духв. Воть какъ секретарь саксонскаго посольства, Фрексдорфъ, описываеть сцену утреннихъ визитовъ Меншикова къ своей прежней служанкъ, которую находить еще въ постели. Разговоръ неизмѣнно начинается вопросомъ: "Чего бы намъ выпить?" Потомъ опоражнивается нъсколько стаканчиковь водки, и круговая продолжается до вечера, при чемъ вино неремѣшивается съ простой водкой и заграничными ликерами \*). Кампредонъ вводить въ свои записки оть 1726 г. следующій смешной разсказь: "Несколько времени тому назадъ, послъ ужина, разговоръ, по обыкновению не серьезный, перешель на маленькую княжну Наталію \*\*), умершую черезъ нѣсколько дней послѣ царя. Царица заплакала. Ея горе нагнало мрачное молчаніе на все общество. Это было тотчасъ же послъ ужина, и, раньше чъмъ приглашенные удалились, предоставивъ полную свободу маленькой ночной вечеринкъ, которая въ теченіе шести мъсяцевъ ежедневно затягивалась до шести часовъ утра, — графъ Сапъта, порядочный вътренникъ, гонявшійся только за весельемъ, взяль въ руку большой стаканъ и громко воскликнуль: "Масса, кто заговорить! \*\*\*). Царица отвътила: "Топъ!" И, вытеревъ слезы, вышила стаканъ вина".

О томъ, каковы были эти вечеринки, и о присутствовавшихъ на нихъ, *Мемуары* даютъ большія подробности.

<sup>\*)</sup> Herrmann, yxas. cou., IV, 487.

<sup>\*\*)</sup> Дочь Екатерины I.

<sup>\*\*\*)</sup> Во время игры въ кости платили штрафъ, напримѣръ, такъ: "Масса въ десять пистолей".

"Меншиковъ только для совъта. Ягужинскій—все... Баронъ Левенвольде, кажется, пользуется большимь успѣхомъ... Девьеръ еще въ числъ явныхъ фаворитовъ... Графъ Сапъта тоже занимаетъ свой постъ. Это красивый дѣтина, хорошо сложенный, въ полной силъ молодости. Ему часто посылають букеты и драгоцънности... Есть еще другіе фавориты второго разряда, но ихъ знаетъ только Іоганна, старая горничная царицы, въдающая ея развлеченіями".

Эти мемуары только резюмирують древнюю переписку, которая съ 1725 по 1727 годъ изобилуетъ подобными черточками:

14 октября 1725 г.—,,Эта княгиня (Екатерина I) продолжаеть усиленно предаваться развлеченіямь, что отражается на ея здоровьв.

22 декабря 1725 г.—, Царица чувствовала себя довольно плохо послѣ кутежа, происходившаго въ день Св. Андрея... Кровопусканіе исправило все; но такъ какъ она необыкновенно полна и ведеть очень неправильную жизнь, думають, что съ ней можеть произойти какой-нибудь случай, который сократить ея дни" \*).

Датскій посоль, Вестфаль, въ свою очередь подсчиталь общее количество венгерскаго вина и данцигской водки, выпитой при дворѣ за два года царствованія, и насчиталь около милліона рублей \*\*)—приличная цифра для страны, общіе доходы которой не превышають десяти милліоновь!

Пристрастные свидётели? Пусть. А расходная книга? Я согласень держаться ея. Впрочемь, и Кампредонь ничуть не непріязненный соглядатай. Онь вь данный моменть мечталь о франко-русскомь союзё и къ своимъ отчетамъ примёшиваль самые лестные отзывы о "талантахъ" и "умё" государыни, все-таки добавляя, какъ она собственноручно пытала одну изъ своихъ горничныхъ, виновную въ томъ, что она "разболтала и выгнала изъ-подъ ея кровати (то-есть императрицы) одного камергера, который, притворившись

<sup>\*)</sup> Иностр. Дѣла, Россія.

<sup>\*\*)</sup> Корсаковъ, Воцареніе Анны 1, приложеніе, стр. 75.

ньянымъ, хотълъ дождаться тамъ разсвъта". Онъ воздавалъ справедливость мужеству и хладнокровію храброй подруги, которой Петръ приписывалъ свое спасеніе во время злосчастной Прутской кампаніи. Онъ представляль ее присутствующей на ученіи своихъ гвардейцевъ и не поморщившейся при залив, которымъ, случайно или умышленно, былъ убить человікь вь четырехь шагахь оть нея. "Эта пуля была предназначена не для того бѣдняги",-просто сказала она, въ то же время подозвавъ командира и вырвавъ у него пшагу\*). Но на французскаго посла, какъ и на его коллегь, общій строй новаго царствованія производиль впечатльніе вычнаго праздника, который инстинкты императрицы и даже самыя традиціи предыдущаго царствованія превращали въ оргію.

Приближенныхъ императрицы, какъ прежнихъ, такъ и новыхъ, было бы достаточно, чтобы придать ему этотъ характеръ. Прежде всего камеръ-фрау. Это были три нъмки: во главъ Анна Крамеръ, старая знакомая моихъ читателей, плъненная, какъ ея госпожа, при взятіи Нарвы и сосланная со всей семьей въ Казань. Мъстный губернаторъ, Апраксинъ, оценивъ ее, - какъ говорить въ своихъ Запискахъ \*\*) князь Лодгоруковъ, — последовалъ примеру Меншикова, уступивъ ее Петру, который сначала пом'встиль ее у m-lle Гамильтонь (одной изъ своихъ любовницъ), потомъ у самой Екатерины, у которой она была фрейлиной, прежде чемъ управлять ея домомь, а впоследствии сделалась гофмейстериной у великой княжны Наталіи Алексвевны. Юстина Грюнвальдь и Іоганна Петрова, скрытую нъмецкую фамилію которой мнъ не удалось узнать, составляли тріо въ 1725 году. Черезъ два года Крамеръ въ компаніи четвертой німки, Каро, вырвавшейся, какъ увъряють, изъ гамбургскаго публичнаго домавоть почти буквальное подтверждение словъ Герцена! -- должна была попасть въ тюрьму за кражу драгоденностей. После смерти великой княжны Наталіи одинъ изъ ея перстней

<sup>\*) 12</sup> февраля 1726. Иностр. Дѣла, Россія.

<sup>\*\*) 1867-71,</sup> I, 10.

очутился на пальц $\mathfrak b$  н $\mathfrak b$ мц $\mathfrak a$ , секретаря молодого князя Долгорукаго, фаворита Петра  $\Pi *$ ).

Изъ русскихъ только двѣ женщины были удостоены близости: m-lle Толстая и вышеназванная княгиня Голицына, подвиги которыхъ мы видѣли.

Прекрасная компанія! И семейка стоила слугь. 21-го мая 1725 года происходила свадьба старшей дочери императрицы, Анны Петровны, съ герцогомъ Голштинскимъ, Карломъ-Фредерикомъ. Черезъ три дня саксонскій резиденть доносиль своему двору:

"Меня увѣряють, что послѣ свадьбы герцогь Голптинскій три ночи не ночеваль дома, по отказу ли, или изъ-за московской, находящейся здѣсь, гризетки. Мать въ отчаяніи пожертвованіемъ своей дочерью". Пожертвованная молодая женщина ничуть не отчаивалась. Черезъ годъ, по свидѣтельству того же дипломата, она отплатила, проводя ночи "то у одного, то у другого" въ компаніи со своей кузиной, будущей императрицей Анной I \*\*).

Введеніе этой голштинской вётви въ домъ Романовыхъ и въ исторію Россіи было последней мыслью Петра Великаго. Единственный сынъ старшей сестры Карла XII, Гедвиги-Софіи, и Фридриха IV, герцога Голштинскаго, супругь Анны Петровны, казалось, долженъ былъ со временемъ получить наслёдство отъ своего дяди. Побежденный при Полтавъ, увлекъ и его въ своемъ паденіи. Собственныя владънія несчастного князя сдёлались добычей Даніи, такъ что, лишившись всего, онъ наконецъ решилъ искать убежища въ Россіи, гдв его ждало неожиданное счастье. Бользненный, неизящный, малоинтеллигентный, - въ немъ не было ничего, чтобы нравиться. Однако, онъ достаточно понравился Екатеринъ, которая пожелала сдълать его своимъ зятемъ, а Петръ одобрилъ ея выборъ. Съ двухъ сторонъ, какъ претенденть на корону Швеціи и какъ законный владёлець земли. захваченной Даніей, молодой человѣкъ согласился на комби-

<sup>\*)</sup> Сборникъ, V, 328. См. Есиповъ, Горничная Екатерины I; Историческій Въстникъ, 1880, марть.

<sup>\*\*)</sup> Herrmann, IV, 476, 488.

націи высшей политики. Екатерина, не занимавшаяся политикой, сохранила секреть своей симпатіи къ нему, но можно догадываться. Симпатія порокамь-одинь изь самыхь извѣстныхъ законовъ природы. Анна Петровна нѣсколько времени отказывалась. Она, казалось, заслуживала лучшей партіи. Самъ Шантро, котораго нельзя было заподозрить въ лести, говорить, что она была "необыкновенная красавица", а анекдоть, который онъ приводить по поводу графа Апраксина, оть навязчивыхъ ухаживаній котораго она уклонялась, показываеть, что она не лишена была ума. Когда этоть слишкомъ предпріимчивый ловеласъ подаль ей шпагу, заявивъ, какъ увъряють, что онъ предпочтеть смерть отъ ея руки за неимѣніемъ другой милости, она сдѣлала видъ, что хочеть воспользоваться оружіемь, и обратила нахала бътство \*). Послъ свадьбы, которая была отсрочена смертью Пегра, она, какъ мы видели, совсемъ не отказывалась отъ развлеченій, въ то же время, какъ восшествіе Екатерины І выдвинуло ея мужа въ первые ряды, сделавъ его довереннымъ и ближайшимъ совътникомъ его тещи. Черезъ нъсколько мфсяцевь онъ достигь какъ бы званія регента, вмфств со своимъ посланникомъ, Бассевичемъ.

Подруга ночныхъ похожденій, которыя онъ рарішаль своей жені, Анна Курляндская, дочь старшаго брата Петра, Ивана, осталась вдовой въ 1710 году, т.-е. на другой же день послів своего брака. Петръ устроиль этоть союзь, между двумя поіздками по Германіи, не безъ задней мысли, которая оказалась мыслью геніальной. Связанная съ Польшей вассальными отношеніями, которыя съ теченіемъ времени ослабівали, Курляндія давно уже сділалась лакомымъ кусочкомъ для другихъ, боліве сильныхъ сосійдей. Герцогъ Курляндскій даже не иміль времени отвезти туда жену, такъ какъ умеръ дорогой, опившись на своей свадьбів. Я какъ будто опять разсказываю пьяный бредъ! Тімъ не меніве Петръ пожелаль, чтобы вдова жила въ Митавів. Она скучала тамъ и находила частые предлоги навінцать берега

<sup>\*)</sup> Voyage en Russie, 1794 r., I, 76.

Невы, гдѣ она также умѣла утѣшиться. Рейнгольдъ Левенвольде былъ ея агентомъ въ Петербургѣ.

Происходя изъ семьи, родиной которой быль Люнебургь, но уже съ тринадцатаго въка жившей въ Ливоніи, онъ служиль въ шведской арміи, но послѣ Полтавы рѣшиль перейти на сторону побъдителя. Очень любившій интригу, онъ воспользовался герцогиней Курляндской, чтобы пристроиться двору, и служиль ей, составивь для нея даже цёлую партію, центръ которой составляла княгиня Волконская, урожденная Бестужева, очень живая и очень вліятельная особа. Анна Ивановна, которую герцогство Курляндское совствить не кормило, постоянно и сильно нуждалась въ деньгахъ, и ея друзья удовлетворяли ея требованія, обирая ея сестеръ, которыя готовы были кричать отъ этого \*). Получивъ за эти заслуги право являться ко двору запросто, ловкій куртизанъ суміль воспользоваться имъ для собственной выгоды. Типичный представитель техъ немцевъ, которые при Петре держались "тише травы, ниже воды" и которые при последующихъ царствованіяхъ выказали такія высокія и громкія притязанія, онъ старался всёми силами устроить свою карьеру. Красивый мужчина, но ничтожный, съ прекрасными манерами, расточительно разбрасывавшій на игру и другія прихоти деньги, получаемыя отъ женщинъ, опытный организаторъ праздниковъ и интимныхъ прогулокъ, онъ, конечно, съ радостью быль принять въ кружокъ, въ которомъ Екатерина вознаграждала себя за лишенія минувшихъ дней. Она взяла его себъ въ любовники вмъстъ съ Петромъ Сапътой.

Последній, вышедшій изъ одной изъ самыхъ знаменитыхъ семей Польши, привиль въ Россіи другой видъ авантюристовь, перебежчиковь, которые, при ближайшемъ разгроме ихъ отечества должны были искать спасенія собственнаго ихъ достоянія ценой, которой вообще расплачиваются при такихъ компромиссахъ. Назначенный раньше на самую высшую должность въ республике, его отець умеръ въ чине русскаго фельдмаршала и секретнаго агента на службе своихъ новыхъ

<sup>\*)</sup> Хмыровъ, Графиня Головкина и ел время, 1867, стр. 133.

повелителей \*). Судьба еще болье выгодная, но еще менье славная ожидала сына. По разсказамь, Екатерина раньше была крыпостной въ имьніи, принадлежащемь двумь дворянамь, что объясняеть ихъ прибытіе въ Петербургь посль возвышенія прежней крыпостной.

Таковъ былъ дворъ! Не извинительно ли, что дипломатическій корпусъ, знавшій только его и видѣвшій, что онъ предавался своимъ естественнымъ наклонностямъ, судилъ о правительствѣ по лицамъ, составлявшимъ его? Такъ, Лефортъ писалъ:

14 іюля 1725 г.—, Нѣтъ возможности опредѣлить поведеніе этого двора. День превращается въ ночь, онъ не въ состояніи позаботиться обо всемъ. Все стоить; ничего не дѣлается... Никто не хочетъ взять на себя никакого дѣла... Дворецъ становится недоступнымъ; всюду интриги, искательство, распадъ...

26 мая 1726 г.—, Боюсь прослыть за враля, если опишу придворную жизнь... Кто повёрить, что ужасныя попойки превращають здёсь день въ ночь... О дёлахъ позабыли; все стоить и погибаеть...

15 марта 1727 г.—, Казна пуста; денегь не поступаеть, никому не платять... Однимъ словомъ, не нахожу красокъ, чтобы описать этотъ хаосъ" \*\*).

Это быль только наружный видь. Екатерина выказала себя вполнѣ неспособной заниматься большимъ хозяйствомь, которое выпало ей теперь и которое ничуть не походило на то, въ которомъ она блистала раньше, когда стирала бѣлье Меншикова, или даже тогда, когда потомъ приготовляла новому хозяину блюда по его вкусу. Она вполнѣ могла присутствовать на маневрахъ нѣсколькихъ полковъ и любоваться этимъ зрѣлищемъ. Она здѣсь снова жила той лагерной жизнью, которую она вела когда-то давно А потомъ, здѣсь была возможность увидѣть красивыхъ мужчинъ и сдѣлать выборъ. Но заботы императрицы, такъ же, какъ и ея способности, не

<sup>\*)</sup> Иностр. Дѣда, Россія. Переписка Маньяна, а позднѣе Берни. Именно письма отъ 28 декабря 1728 г. и отъ 1 октября 1758 г.

<sup>\*\*)</sup> Сборникъ, III, 433, 440, 463.

піли дальше этого. Вполнъ очевидно, она ни одного мгновенія не думала объ управленіи. Однако, существовало правительство, которое, правда, боролось въ хаост, о которомъ говорить саксонскій агенть, но которое не погибло въ немъ, шначе это парствованіе и следующія, сильно походившія на него, были бы концомъ Россіи. Женовластіе въ этой странв, какъ впрочемъ и вездъ, имъто естественную противную партію, гибельную и спасительную въ то же время: фаворитизмъ, физіономію и историческую цінность котораго теперь я и постараюсь обрисовать. Явленіе это не даеть полнаго ключа къ загадкъ, сбивавшей всъхъ современныхъ писателей: поддержаніе и развитіе огромной державы въ такихъ условіяхъ существованія, которыя по всей видимости должны были привести къ разрушенію. Россія им'вла другія причины жить и расти, которыя я постараюсь также выяснить. Но участіе во власти Меншиковыхъ и Потемкиныхъ было однимъ изъ элементовъ этого изумительнаго явленія.

#### ГЛАВА ІІ.

#### Фаворитизмъ. — Меншиковъ.

І. Историческое происхожденіе фаворитизма.—Меншиковъ борется со своими соперниками.—Острый конфликть.—Учреждение Верховнаго Совета.— Характеръ и последствие реформы.-Періодическія колебанія самодержавія. Обезличеніе Екатерины. Самодержавіе и фаворитизмъ въ опасности. — Реваншъ Меншикова. — П. Наследники Екатерины. — Агитація въ пользу Петра Алексвевича. — Проектъ брака. — Вмвшательство Даніи и Австріи. — Графъ Рабутинъ.—М-lle Крамеръ.—Петръ Алексвевичъ-женихъ Меншиковой.—Тріумфъ фаворита.—Смерть Екатерины.—Ея завъщаніе.—Восшествіе Петра II.—III. Общіє итоги царствованія.—Участіє Екатерины.—Ничтожество и грязь.-Какъ Россія не последовала за ней въ этомъ паденіи.-Страна и ея естественныя богатства. Влементы силы и причины слабости.—Реформа безъ реформатора.—Безсиліе страны поддержать ее.— Финансовыя затрудненія.-Невольная экономія.-Спасають вившность.-Академія Наукъ.—Внішній престижь.—Дипломатія Петра Великаго.— Европейское положение. Французский союзъ. Причины его неудачи. --Людовикъ XV и Едизавета.—Угрозы войны.—Австрійскій союзъ.—Присоединеніе Пруссіи.—Первый тройственный союзъ.—Основаніе ето и виды на будущее.-Резюме.-Внутреннее и витшнее развитие замедлилось, но не прекратилось. - Эволюція продолжается.

I.

Естественное дополненіе, въ его окончательной форм'ь, женскаго правленія, фаворитизм'ь им'веть въ Россіи двойной видь. Левенвольды и Сап'вти показывають только одну его сторону, наибол'ве неприглядную. Съ Меншиковымъ, впосл'єдствіи съ Потемкинымъ, этоть типъ поднимается до ранга политической и общественной силы и становится необходимымъ колесомъ правительственной машины. Уже самодержав-

ный режимъ стремился создать это колесо. Я указывалъ \*) на, такъ сказать, раздвоеніе личности, къ которому, отчасти по фантазін, отчасти по необходимости, прибъгалъ Петръ, назначая то Ромодановскаго, то Меншикова своими замъстителями въ исполненіи нікоторыхъ основныхъ обязанностей правленія. Благодаря отсутствію государственнаго учрежденія, способнаго взять на себя часть многочисленныхъ обязанностей, которыя повсюду налагаются на него, изолированное и сосредоточенное само въ себъ, высшее правительство здёсь рушилось подъ ихъ тяжестью, хотя бы оно было представлено даже исключительно сильной личностью. Екатерина и ея непосредственные преемники даже и не пробовали нести тяжесть, и она сама пала на плечи наиболе приближенныхъ. Послъ смерти Петра Меншиковъ долженъ былъ только то, что онъ уже столько разъ дёлаль во время отсутствія или развлеченій покойнаго государя. На другой день, какъ и наканунъ, административные органы, сенать, коллегіи, всевозможныя конторы, всв оказались неспособными къ какой бы то ни было инипіативъ. Меншиковъ замъниль ихъ и правиль, какъ и раньше. Онъ сдёлался хозяиномъ положенія.

По какому праву? Какъ постоянный замѣститель воли и царскаго авторитета, хотя такая замѣна абсолютной власти не написана ни въ какомъ законѣ. Такова сущность фаворитизма всегда, когда онъ появляется въ исторіи.

Примѣненіе на практикѣ этого режима прошло не безъ затрудненій. Когда быль живъ Петръ, фаворить исполняль обязанности государя, при чемъ послѣдній стояль за нимъ и скрѣпляль своей подписью всѣ распоряженія своего alter едо. Екатерина, казалось, была расположена подражать своему супругу въ этомъ отношеніи, но у нея не было желѣзной руки Преобразователя и вокругъ нея собрались люди, гдѣ Меншиковъ нашелъ себѣ соперниковъ. Герцогъ Голштинскій съ первыхъ же дней выказалъ себя прогивникомъ и былъ мало расположенъ согласоваться со все увеличивавшимся аппетитомъ бывшаго пирожника. Бассевичъ дѣятельно ста-

<sup>\*)</sup> Петръ Великій.

рался раззадорить честолюбіе и подозрительность своего повелителя, Меншикова, портреть котораго я не могу передълать и который не обладаль ни гибкостью, ни тактомъ, чтобы противиться ему. Когда онъ представляль герцогу своего восьмильтняго сына, мальчикъ всталь во время аудіенціи, и всв присутствовавшіе у герцога последовали его примеру, а Меншиковъ и не подумаль найти излишнимъ подобное выраженіе почтенія. Инциденть вызваль скандаль. Окрепли другіе недовольные. Побежденные 28 января, но не примирившієся, Голицыны и Долгорукіе не покидали своей мечты о конституціонной олигархіи. Исторія внутренней жизни страны отчасти происходить въ перипетіяхъ этой борьбы.

Въ концъ 1725 года она привела къ острому столкновенію. Одинъ изъ последнихъ немцевъ-сотрудниковъ Петра, инженеръ Минихъ, предназначенный въ ближайшемъ будущемъ къ великой роли, въ тотъ моменть скромно занимался постройкой Ладожскаго канала. За недостаткомъ другихъ рабочихъ рукъ ему дали солдать, и на 1726 г. онъ потребоваль ихъ 15.000 человъкъ. Сенать готовъ уже быль удовлетворить эту просьбу, когда Меншиковъ решился заявить высокому собранію, что оно не можеть располагать ни однимъ человъкомъ, какое бы ръшеніе оно ни приняло. Такой способъ ръшенія вопросовъ быль вполнъ согласень съ прецедентами; но такъ какъ не было Петра, чтобы санкціонировать его, дъйствіе на этоть разъ было совсьмъ другое. Сенать сдълалъ недовольную мину. Накоторые изъ его членовъ говорили, что больше не будуть вздить на заседанія, и по городу пронесся слухъ, что движеніе такимъ образомъ вызваннаго волненія не остановится на этомъ. Кампредонъ считаль, что Россія находится наканунт революціи. Онъ въ перспективт видтяль правленіе, "отчасти напоминающее англійское", и слышаль, что проекть въ этомъ смыслѣ уже выработанъ и посланъ въ украинскую армію, "откуда будеть нанесенъ первый ударь". Действительно, въ воздух в носилась мысль о реформ въ конституціонномъ духів, голштинская партія и партія олигархическая старались осуществить ее, каждая по-своему. Въ самомъ сенать остатки старой знати, ослабленной преобразованіями, соединились съ ніжоторыми выскочками, какъ,

напр., Ягужинскій, находя невыносимымъ деспотизмъ фаворита.

Меншиковъ испугался и довольно ловко приготовился къ компромиссу, который, какъ и большинство перемънъ подобнаго рода, опирался на засёданіе, первую причину конфликта. 3 февраля 1726 г. появился указъ объ учрежденіи Верховнаго Тайнаго Совъта изъ девяти членовь, который отнынъ бралъ въ свои руки самыя важныя государственныя дёла, какъ внутреннія, такъ и внішнія. Иностранцы сначала едва улавливали смыслъ этого учрежденія. Кампредонъ видѣлъ въ немъ дъло самого Меншикова и Толстого, предназначенное упрочить поколебавшійся авторитеть Екатерины и свое собственное могущество, но не безъ некоторыхъ оговорокъ; онъ въ этомъ также продолжаль предугадывать переходь къ англійскому или шведскому режиму \*). Это быль только переходный компромиссъ \*\*). Старая знать въ этомъ новомъ учрежденіи имъла, съ Апраксинымъ и Дмитріемъ Голицынымъ, представительство, дававшее возможность удовлетворить ея стремленія и ненависть, а герцогь Голштинскій сидёль тамь рядомъ съ Меншиковымъ и Толстымъ. Власть раздвлиди, не позаботившись, впрочемъ, точно опредълить границы. Отсюда отчасти неувъренность современнаго мивнія, которое еще и теперь находить откликъ въ ученыхъ полемикахъ.

Но вообще только перемѣнили имена и лица. Учрежденіемъ новаго органа у сената отнимались три функціи—законодательная, исполнительная и судебная, которыя до того времени принадлежали ему, и ему остались только однѣ крохи. Такимъ образомъ, реформа носила характеръ простой замѣны. При организаціи, которую онъ получилъ отъ Петра, самъ сенатъ существовалъ уже въ состояніи скорѣе отвѣтственнаго совѣта, чѣмъ палаты. Онъ насчитывалъ только одиннадцать членовъ, а такъ какъ большинство исполняло другія функціи, число дѣйствительно присутствовавшихъ не превышало трехъ или, самое большее, пяти \*\*\*). Онъ и

<sup>\*)</sup> Телеграмма отъ 26 февраля 1726 г., Иностр. Дёла, Россія.

<sup>\*\*)</sup> См. Трачевскій, *Русская исторія*, 1895, П, 153. Ключевскій, Курсъ русской исторіи.

<sup>\*\*\*)</sup> Филипповъ, *Исторія сената*, 1895, 215 стр. и слёд.

<sup>2</sup> Преемники Петра

теперь еще теоретически сохраниль нъкоторую иниціативу по дёламъ законодательства; но ему уже приходилось предлагать свои проекты на разсмотрение сената, вместо того, какъ дълалось это раньше, на утверждение императрицы. Точно также въ области администраціи и административной юстипін, гді его права оставались въ принципі очень обширными, совъть отнималь у него только главенство въ этой общирной компетенціи. Впрочемъ, никакой тексть не регулироваль распредвленія, такъ что въ первыя же минуты возникло сомнъніе, даже среди непосредственно заинтересованныхъ, двиствительности этого diminutio cajitis. Последующій указъ, датированный 9 февраля, увеличилъ неувъренность, приказавъ сенату "требовать въ прежнемъ состояніи и достоинствъ"; а въ офиціальной перепискъ собраніе сохранило названіе "Правительствующаго Сената". Переходъ совершался постепенно, мало-по-малу: указъ отъ 7 іюня 1727 года уничтожилъ компетенцію сенаторовъ въ уголовныхъ дёлахъ; указъ отъ 27 іюня 1727 г. отняль у нихъ управленіе Малороссіей. И такъ далъе.

На самомъ дълъ, въ обстоятельствахъ, предшествовавшихъ открытію и развитію новаго органа, действительно крылся зародышъ вообще важной реформы и почти революціи. При болже близкомъ взглядж, советь и его деятельность являются следствіемъ внугренней работы, происходившей въ продолженіе в ковь въ автократическомъ режим в подъ двойнымъ вліяніемъ его теоретическаго всемогущества и дъйствительной слабости-антагонизма между личной властью и принципомъ представительства, вызвавшаго въ немъ самомъ постепенное разложеніе; настоящій конфликть и его исходъ служить только приміромь, какь и созданіе въ прошломь различныхъ спеціальныхъ сов'втовъ, которые во вс'в времена ваступали мъсто абсолютизма въ его періодическихъ паденіяхъ \*). И абсолютизмъ, представляемый Екатериной, готовъ быль окончательно погибнуть въ этой многовъковой борьбъ. Протоколы засъданій новаго совъта содержать въ

<sup>\*)</sup> Сергћевичъ, Лекціи и изслюдованія по исторіи русскаго права, 1883, стр. 840.

этомъ отношеніи поучительныя указанія. 23 декабря 1725 года, послѣ засѣданія въ отсутствіе государыни, члены совѣта прошли въ аппартаменты императрицы и тамъ сначала прослушали бой только что пріобрѣтенныхъ стѣнныхъ часовъ. Потомъ ея величество соблаговолила познакомиться съ докладомъ, чтеніе котораго продолжалось полчаса, и она пошла обѣдать, пригласивъ къ своему столу и совѣтниковъ. Она отдавала дѣламъ то, на что была способна. Въ слѣдующемъ году, съ 1-го января по 6 мая, день ея смерти, она ни разу не присутствовала на собраніяхъ совѣта \*).

Такимъ образомъ примъняемое, самодержавіе сдълалось самой полной фикціей. И даже эту самую фикцію совъть скоро ограничиль въ томъ, что дольше всего сохраняется въ осужденныхъ на исчезновеніе проявленіяхъ власти: ни въ формулъ приносимой совътниками присяги, ни въ исходившихъ огъ нихъ указахъ Екатерина никогда не именовалась самодержицей.

Потому что они имѣли или захватили право законодательной дѣятельности. Вопросъ былъ, правда, и еще до сихъ поръ есть, спорнымъ; но указъ отъ 4 августа 1726 года, измъненный совѣтомъ послѣ того, какъ онъ былъ подписанъ государыней, казалось, разрѣшаетъ споръ. Мѣра была принята въ отсутствіе Меншикова и направлена противъ него, именно противъ практикованія устныхъ распоряженій, имѣвшихъ силу закона, привиллегію которыхъ присвоилъ себѣ фаворить. Отъ этого она еще болѣе знаменательна. Согласно буквы, указы совѣта всегда были именные, изданные отъ имени императрицы, которая, подразумѣвалось, присутствуетъ на всѣхъ засѣданіяхъ, но мы видѣли, что значило это предположеніе \*\*).

<sup>\*)</sup> Протоколы, опубликованные въ Сборники, LV, 586, XXIII, 1—473. Ср. Филипповъ, указ. соч., стр. 49—50.

<sup>\*\*)</sup> Вагляды Филиппова, которыхь я придерживаюсь въ этомъ пунктѣ, оспаривались Алексѣевымъ, который сначала, казалось, раздѣляль ихъ въ своей Исторіи русскаго политическаго права, 1895, но который потомъ сталъ держаться противоположнаго миѣнія. См. его брошюру: Легенда объ олигархическихъ стоемленіяхъ Верховнаго Совта, 1896.

Осуществленный, такимъ образомъ, захватъ власти получилъ окончательно полное и неопровержимое подтвержденіе въ завѣщаніи Екатерины, утверждавшей за совѣтомъ регентство, во время малолѣтства Петра II, "съ полной властью самодержавнаго государя". И первое употребленіе, которое сдѣлали члены совѣта изъ этой власти, заключалось въ слѣдующемъ: не обращать никакого вниманія на другія высшія распоряженія императрицы. Но со временемъ борьба, которая, казалось, повернулась противъ самого фаворитизма, какъ прямое слѣдствіе личной власти, и, казалось, должна была совсѣмъ исключить его изъ будущей судьбы страны, предоставила Меншикову самый блестящій случай къ реваншу; такъ хорошо, что онъ одно время могь играть судьбой своихъ противниковъ и обратить имъ во вредъ всѣ ихъ прежнія преимущества.

### II.

Выборъ, который сдёлали приверженцы Екатерины, доставивъ ей высшую власть, не замедлилъ скоро предстать передъ ихъ глазами въ настоящемъ своемъ видѣ, т.-е. въ видъ поступка очень необдуманнаго. Ей было подъ пятьдесять лъть, и ея эдоровье, уже сильно пошатнувшееся, требовало осторожности, о которой она отказывалась и думать, предаваясь удовольствіямъ и дебошамъ во всёхъ видахъ. Скоро стало очевиднымъ, что при такой жизни она не протянеть долго, и очевидность такой близкой смерти ставила виновниковъ ел возвышенія въ очень критическое положеніе. Если бы наследіе вдругь перешло къ сыну Алексея или къ одней изъ дочерей Петра, Меншиковымъ и Толстымъ одинаково угрожала бы опасность. Герцогиня Голштинская имъла мужа, который не предвъщаль имъ ничего хорошаго. Ея сестра, Елизавета, послъ того, какъ ее тщетно старались выдать замужъ во Францію, -я вернусь еще къ этому эпиводу, нашла въ 1726 году безконечно менъе блестящую партію, и тоже въ Голштинскомъ домъ. Ея женихъ, двоюродный брать ея деверя, брать одного изъ многочисленныхъкандидатовъ на курляндскій тронъ и любекскій епископъ. умеръ до свадьбы, и задача оставалась нетронутой. Человъкъ, за котораго она въ концъ-концовъ выйдеть замужъ, можеть тоже вполнъ быть врагомъ. Остерманъ, будущій великій государственный человъкъ, начинавшій выдвигаться, причиниль вскоръ сильное безпокойство фавориту и его друзьямъ, предложивъ соединить вмъсть объ соперничествующія вътви потомства Петра бракомъ между тегкой и племянникомъ, между Елизаветой и сыномъ Петра. Церковь была противъ этого; но уже само возникновение подобнаго проекта при всей его невыполнимости указывало, что права молодого принца не могуть быть не признаны во второй разъ. Какъ и духовенство, народъ видёлъ въ немъ законнаго наслёдника. Нижегородскій архимандрить Исаія поминаль на эктеніяхь "блавеликаго государя гочестивъйшаго нашего Петра Алексвевича", а когда спрашивали его по этому поводу, отвъчаль: "Хотя мив голову отсъките, буду такъ поминать, а по присланной мнъ формъ (благовърнаго великаго князя) поминать не буду, потому что онъ нашъ государь и наследникъ". Въ тайную полицію то и дело доставляли мужчинъ и женщинъ, виновныхъ въ томъ, что они высказывали подобные же взгляды \*).

Предписаніе, отданное церквамъ, именовать на общественныхъ молитвахъ объихъ царевенъ раньше царевича и предпочтеніе, оказываемое герцогу Голштинскому передъ маленькимъ Петромъ въ офиціальныхъ церемоніяхъ, только служили къ раздраженію умовъ, которымъ постоянно мерещилась мысль о вмѣшательствѣ военной силы, которая на этотъ разъвыставлялась съ хорошей цѣлью. Снова заговорили объукраинской арміи. Говорили, что она въ пути.

Ударъ, благодаря которому въ 1726 году Меншиковъ рѣшился возстать противъ Морица Саксонскаго въ Курляндіи и устроиться на его мѣстѣ, вѣроятно, имѣлъ причиной это тревожное положеніе. Я скажу потомъ, какъ авантюра окончилась неудачей для обоихъ претендентовъ. Но

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XIX, 87.

Меншиковъ не замедлилъ найти для себя болье выгодную долю.

Возможное вступленіе на русскій тронъ одной изъ дочерей Екатерины было также угрожающе и для Даніи, благодаря шлезвигскому спору. Не будучи въ силахъ отклонить опасность собственными своими силами, датскій министрърезиденть, Вестфаль, обратился къ своему австрійскому коллегѣ. Петръ Алексѣевичъ былъ племянникомъ германской императрицы, что создавало представителю императора привиллегированное положеніе. Принадлежавшій къ одной старинной бургундской фамиліи, находившійся въ родствѣ по матери съ Голштинскимъ домомъ (она была принцессой Голштейнъ-Визенбургской, изъ одной вѣтви этого дома, поселившейся въ Саксоніи и Силезіи), графъ Рабутинъ имѣлъ подъ собою твердую почву въ обоихъ лагеряхъ и поэтому пользовался большимъ вліяніемъ. Онъ, чтобы уладить все, выдумалъ планъ еще болѣе странный, чѣмъ планъ Остермана.

У Меншикова было двъ дочери, для которыхъ онъ лельять самыя высокія мечты. Онъ отказаль въ рукь младшей принцу Ангальтъ-Дессау подъ предлогомъ, что мать жениха была слишкомъ низкаго происхожденія. Говорили, что она дочь какого-то аптекаря. Старшая, Марія Александровна, настолько же красивая и изящная, насколько и скромная, по свидътельству современниковь, была съ 1726 года объщана Петру Сапътъ. Она обожала своего жениха, что не входило въ разсчеты Екатерины и заставляло ее оттягивать свадьбу. Вдругь императрица рашила порвать эту связь, назначивъ жениха для своей племянницы Скавронской, которая, несомивнно, будеть меньше держаться за своего мужа. Сапъта приняль это съ полнъйшей покорностью, но Меншиковъ ворчалъ, говорилъ о вознагражденіи, которое должны дать ему, а Рабутинъ подвернулся какъ разъ кстати, чтобы указать ему просить себѣ такое вознагражденіе, о которомъ фаворить, какъ онъ ни быль экстравагантенъ въ своихъ амбиціяхъ, не додумался бы. Проекть во всякой другой странв быль бы признань безумнымь; но ловкій дипломать зналь людей. M-lle Крамеръ получила 30,000 дукатовъ, чтобы расположить императрицу въ пользу этого проекта \*), и въ мартъ 1727 г. по Петербургу разнеслась въсть, что Петръ Алексъевичъ по завъщанію императрицы назначенъ наслъдникомъ и что онъ женится на m-lle Меншиковой, отецъ которой по этому поводу получиль отъ императора Карла VI инвеституру на герцогство Козель, въ Силезіи, съ принятіемъ въ число владътельныхъ европейскихъ князей.

Объ царевны сколько хотъли могли валяться въ ногахъ матери, умоляя не наносить такого оскорбленія роду Романовыхъ. Меншиковъ одержалъ верхъ, сильно поддерживаемый главой аристократической партіи, Дмитріемъ Голицынымъ, который другимъ способомъ не могь обезпечить восшествіе на престоль сына Алексвя. Можно себв представить гнввъ и ужасъ Толстого, который увидёль, что ему измёниль его другь и теперь онъ можеть подвергнуться извёстнымь преслёдованіямъ. Онъ попробоваль отчаянное сопротивленіе. Обманутый всегда малодушнымъ Апраксинымъ, лишенный поддержки Ягужинскаго, котораго Меншиковъ имфлъ благоразуміе удалить подъ предлогомъ какого-то порученія въ Польшу, онъ нашелъ только малопфиныхъ союзниковъ: Бутурлина и Девьера \*). Да и они еще не сходились между собой. Девьеръ склонялся на сторону Анны Петровны, которая, говориль онь, походила на своего отца, а Толстой предпочиталъ Елизавету, упрекая герцогиню Голштинскую ея мужемъ, который, несомнънно, смотрълъ на русскій тронъ только какъ на ступеньку къ шведскому трону. Стокгольмъ еще храниль престижь въ Петербургв! Никто не отваживался сдёлать у Екатерины рёшительный шагь. Они передавали порученія другь другу. Прошло нісколько дней и недъль въ бездъйствіи, когда 10 апръля 1727 г. Екатерина забольла. Уже 8 марта Лефорть писаль своимь ужаснымь французскимъ языкомъ: "Царица, должно быть, серьезно

<sup>\*)</sup> Щербатовъ, Сочиненія, 1898, П, 172; Долгоруковъ, Записки, І, 10.

<sup>\*\*)</sup> Настоящее имя этого авантюриста-португальца было, кажется, де-Віейра. В. Бильбасовъ. Примъчаніе къ русскому изданію книги Гельбига, 1899, стр. III.

больна опухолью въ ногахъ, которая поднимается къ бедрамъ и не означаетъ ничего хорошаго. Это приписываютъ спиртнымъ напиткамъ" \*).

Сила, которую вывель будущій тесть будущаго императора изъ своего положенія, выказалась въ этомъ случаї какъ полное ничтожество, въ какомъ оказались здёсь и правительственныя учрежденія, какія бы они ни были, какъ только выходящія изъ ряда вонъ обстоятельства потребовали ихъ вмёшательства. Меншиковъ забралъ верховный совёть въ свои руки, онъ диктовалъ ему свою волю. Было рёшено, что Петръ Алексевичъ будеть несовершеннолётнимъ до 16-ти лёть и что до тёхъ поръ на дёлё будеть его тесть управлять регентствомъ, которое по праву должно бы принадлежать совёту. При совершеннолётіи ихъ племянника обё царевны, Анна и Елизавета, получать каждая по 1.800.000 рублей и раздёлять брилліанты своей матери.

Толстой считаль дёло проиграннымь и притихъ. Но Меншикову были извъстны всъ его закулисные происки, и онъ воспользовался нікоторой нескромностью, вырвавшейся у Девьера, чтобы поразить всёхъ участниковъ заговора. Впрочемъ, ему еще надо было подвести старые счеты съ португальцемь, которому онъ, защищая себя, сталь шуриномъ \*\*). Онъ велёль арестовать его. Обвинительный акть, на который несчастный должень быль отвёчать, быль образцомъ криминальной процедуры того времени. Его обвиняли: въ томъ, что онъ въ присутствіи царевны не выказываль сильнаго огорченія по поводу бользни ея величества; въ томъ, что вздумалъ лукаво развеселить племянницу императрицы, которая плакала, уговариваль ее вытереть слезы и заставляль ее танцовать. Онъ еще позволиль себъ необычную фамильярность съ царевичемъ, съвъ на его кровать и шепча ему на ухо. Онъ даже шутиль съ нимъ надъ его невъстой, говоря, что онъ ухаживаеть за ней, и заставиль его ревновать. Когда въ этотъ моментъ въ комнату вошла одна изъ царевенъ, онъ

<sup>\*)</sup> Herrmann, yk. cou., IV, 487.

<sup>\*\*)</sup> Петръ Великій.

не всталъ, а сказалъ ей: "О чемъ плачешь? Выпей ста-канчикъ водки".

Всё эти обвиненія служили только предлогомъ, вполнё понятно, чтобы начать розыскъ съ обычными пріемами—пыткой и кнутомъ. Отвезенный въ застёнокъ, Девьеръ сознался въ своемъ сообщинчествё съ Толстымъ и Бутурлинымъ. Этотъ послёдній, имёвшій могущественныхъ родственниковъ, былъ только отправленъ въ ссылку въ свои помёстья. Двое другихъ, лишенные званія, чиновъ и имущества, должны были прогуляться въ Сибирь; кромё того, Девьеръ получилъ по особому приказу Меншикова нёсколько добавочныхъ ударовъ кнутомъ \*).

Но и участіе объихъ царевенъ въ заговоръ, казалось, тоже было установлено. Испуганный герцогь Голштинскій постарался поскорве вступить въ переговоры съ временщикомъ черезъ Бассевича, и Меншиковъ оказался уступчивымъ, согласившись на то, что царевны сейчасъ же получать для раздёла два милліона и не будуть забыты въ установленіи порядка престолонаследія въ будущемь. Герцогь даже получиль объщаніе, что будуть соблюдены старыя условія, по которымъ Петръ обязывался постоянно поддерживать его права на шведскую корону. Все это должно было очутиться въ завъщани Екатерины, новую редакцію котораго взяль на себя Бассевичь, а Меншиковь взялся дать его подписать императрицъ. Наконецъ, изъ милліона, назначеннаго герцогинъ Голштинской, фаворить выговориль для себя 60.000 рублей, не предполагая, что ему вскоръ придется отвъчать за это мелкое мошенничество.

Эти событія произошли въ первыхъ числахъ мая. 6-го Екатерина умерла, и тотчасъ же завѣщаніе, на самомъ дѣлѣ гарантирующее права Анны и Елизаветы въ томъ случаѣ, если Петръ Алексѣевичъ умретъ безъ наслѣдниковъ, было прочитано въ присутствіи императорской фамиліи, верховнаго совѣта, сената, синода и генералитета. Оно открыто нару-

<sup>\*)</sup> Дило Девьера въ государственномъ московскомъ архиви. Ср. Соловьевъ, ук. соч., XIX, 95; Костомаровъ; Монографіи, XIV, 353; Алабинъ, Біографія Бутурлина въ Русской Старини, 1878, XXIII, 162.

шало законъ, установленный Петромъ Великимъ, о назначеніи наслідника, какъ и законъ естественный, ничуть даже не упоминая о законныхъ дочеряхъ Ивана, старшаго брата, которымъ были предпочтены незаконныя дочери младшаго брата. Сапъта, не покидавшій изголовья умирающей императрицы, кром'в того, утверждаль, что она ничего не подписывала \*). Но въ глазахъ большинства достаточно было того, что права сына Алексвя были, наконецъ, признаны. Новаго императора поздравляли, какъ поздравляли Екатерину, и народъ призналъ это новое царствованіе, какъ онъ призналъ предыдущее, не спрашивая о причинахъ. Секретарь императорскаго кабинета, Макаровъ, сообщилъ о восшествіи на престоль самому важному лицу въ Москвв, старому графу Мусину-Пушкину, любопытнымъ письмомъ, ВЪ которомъ Петръ II являлся избраннымъ одновременно и согласно завъщанію, и по избранію, и по праву наследства: "По ея величества тестаменту, учинено избрание на престолъ Россійскій новымь императоромь наслюдственному государю, его высочеству великому князю Петру Алексвевичу" \*\*).

Царствованіе Екатерины продолжалось два года и два мѣсяца. Теперь я попробую вкратцѣ подвести общій итогь его съ двойной точки зрѣнія: внутренней политики и внѣшней.

## III.

Личное участіе Екатерины здісь было невелико, какъ я уже указаль, ограничившись въ первые місяцы раздачею наградь, а также рядомъ міръ, предпринятыхъ въ пользу многочисленныхъ главарей большихъ или малыхъ ролей въ драмахъ предыдущаго царствованія. Такимъ образомъ въ Петербургів появилась цілая толпа выходцевъ съ того світа: Шафировъ, Скорняковъ-Писаревъ, Лестокъ и монахи Суздальскаго монастыря, скомпрометированные въ ділів Евдокіи, и друзья несчастной принцессы и родственники несчастнаго

<sup>\*)</sup> Сборникъ, III, 473.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 98.

Глѣбова \*). Ушакову, палачу Монса и его сообщниковь, теперь было поручено вернуть изъ Сибири повѣренную преступной любви, въ которой Екатерина рисковала своей судьбой, Матрену Балкъ и ея дѣтей. Секретарь казненнаго любовника, Соловьевъ, шутъ Балакиревъ, запутанный въ трагическомъ процессѣ, оставили каторжныя работы, въ то же время, какъ документы, относившеся къ этому знаменитому дѣлу, были запечатаны, за исключенемъ одного письма, несомнѣнно особенно компрометирующаго, которое было сожжено \*\*).

Одна Евдокія не воспользовалась милостями императрицы. Правда, ее заставили оставить монастырь, въ которомь она была заключена, но только чтобы дать ей болье надежную тюрьму въ Шлиссельбургской крѣпости. Правда, на ея содержаніе были ассигнованы достаточныя средства; но они не мѣшали ей голодать. Они расходились по рукамъ тюремщиковъ, а Екатерина не желала понаблюдать за ихъ употребленіемъ.

Она веселилась. А когда она даже вмёшивалась въ дёла правленія, последнія немного выигрывали оть этого. Мы уже видели, что она присутствовала на учении своихъ солдать; она также вздумала инспектировать флоть и даже руководить морскими маневрами. Но твмъ не менве генералъ-адмиралъ не замвчаль, что у его матросовь нъть одежды, а у нъкоторыхъ даже рубащекъ. Суда старвлись и не смвнялись. Во все время царствованія на воду спустили только два линейныхъ корабля. Въ 1726 году было назначено перевооруженіе, но, чтобы произвести его, не было денегь. Адмиралъ долженъ быль на самыя неотложныя нужды выдать изъ своего кармана 2.000 рублей \*\*\*). Петръ нашелъ въ маріенбургской плиници подругу, которая подходила къ его вкусамъ и привычкамъ; но она рядомъ съ нимъ всегда была только выющимся растеніемъ на могучемъ стволъ. Когда дубъ упаль, она превратилась въ ничтожество.

<sup>\*)</sup> Петръ Великій.

<sup>\*\*)</sup> Семевскій, Екатерина Алекспевна, 1884, стр. 245.

<sup>\*\*\*)</sup> Веселаго, Исторія флота, 1893, I, 78.

Воображая, что Россія посл'ядуеть за ней въ ея паденіи, современные наблюдатели ошиблись насчеть того, что составляло сущность и величіе предыдущаго царствованія. Необузданная энергія и героическая мощь Преобразователя работали надъ могучимъ организмомъ уже самомъ по себъ и способномъ существовать и даже еще рости, извлекая изъ собственныхъ запасовъ элементы силы и роста. Импульсивъ, который заставиль страну однимь скачкомъ перешагнуть эталы прогресса, измъряющеся въками, здъсь, казалось, двиствительно отсутствоваль. Масса народа, ничего не понимавшая въ реформахъ, не имъла ни желанія, ни возможности итти тъмъ же путемъ, цъли котораго она не видъла, итти шагомъ, который началъ утомлять самого Петра. И, чтобы продолжать личное дёло Преобразователя, его естественные наследники, за исключениемъ Екатерины, съ Меншиковымъ во главъ, не имъли ни руководящей мысли, ни даже техническихъ познаній. Онъ приставиль ихъ къ работі, какъ сталь онъ самъ, безъ подготовки, но не согласовалъ поставленную задачу съ возможностью ея исполненія; онъ даже не заботился знакомить своихъ сотрудниковъ съ общимъ планомъ постройки, которую онъ собирался возвести. Большинство не знало ни дъйствительнаго смысла, ни окончательной цёли мелкихъ деталей, поручаемыхъ имъ для выполненія. Наконець, большая часть была авантюристами, видівшими въ этомъ дёлё только заработокъ или средство къ богатству. Предоставленные сами себъ, они шли къ тому, что ихъ интересовало больше всего, и въ особенности занимались придворной политикой.

Такимъ образомъ, царствованіе Екатерины I означало застой въ начавшемся развитіи. Но, можеть быть, это еще не было несчастіемъ. На самомъ дѣлѣ, кажется, своими колоссальными размѣрами, своимъ блескомъ генія, Петръ замаскировалъ неспособность страны выдержать на время въ общемъ эту навязываемую ей цивилизацію. Къ тому же при введеніи новаго порядка вещей нѣкоторые недостатки слишкомъ быстрой постройки не были замѣчены и потомъ вдругъ предстали. У этой страны, какъ я это говорилъ и какъ показало будущее, были огромные рессурсы, но еще мало при-

годные для утилизаціи ихъ по ученымъ формуламъ западной экономіи: масса человъческихъ жизней, которыми можно было располагать; не было недостатка въ людяхъ преданныхъ и мужественныхъ, но богатыхъ было немного; больше людей, готовыхъ на смерть за государя, чёмъ подданныхъ, способныхъ отдать хотя бы только несколько рублей въ его казну. Кръпкая въра Преобразователя въ быстрое развитие только что созданныхъ промышленности и торговли потерпъла жестокій ударъ. Вмісто того, чтобы увеличиваться, доходы, казалось, уменьшались въ ужасныхъ размѣрахъ. Въ 1725 году съ трудомъ собрали десять милліоновъ рублей-мелочь для большого европейскаго государства, которое должно было держаться на извъстной высоть. А въ теченіе слъдующихъ лътъ эта сумма упала до восьми милліоновъ! легко объяснимое, если обратить внимание на тогдащиее соотношение общественныхъ и экономическихъ силъ. Промышленный торговый классъ составляль въ 1722 году, время первой ревизіи, только 2,9%, то-есть 172.000 душть на приблизительно 6.000.000, составлявшихъ населеніе губерній Великороссіи. Следующее пятилетіе показало въ этомъ отношеніи только незначительный прогрессъ, такъ какъ соотвътствующія цифры поднялись до 195.000 и 6.400.000. Для всей имперіи эта статистика, составленная по даннымъ, собраннымъ однимъ современнымъ дипломатомъ, Викеродомъ \*), даеть еще менте уттшительный результать. Если дворянство, чиновники и духовенство составляли 3,8%, 1,5% и 2,3% въ общемъ количествв 15,135.000 жителей, то на состоятельную часть буржуваім приходится 2,6%. А остальное? Остальное, т.-е. около 90% составляли крестьяне. Однако этотъ последній классъ, и только онъ одинъ и производительный, оказался слишкомъ обремененнымъ новымъ ходомъ жизни, навязаннымъ странъ, и былъ не въ состоянии вынести его тяжести. Уже въ 1724 году оказался милліонъ недоимокъ отъ невзноса подушной подати, т.-е. 25%. Административная система, введенная Петромъ I, сама была созда-

<sup>\*)</sup> Russland unter Peter der Grossen, 1872. Историческій этюдь, опубликованный Геррманномъ.

на, чтобы сдёлать болёе тяжелой непропорціональную тяжесть налоговь, лежавшую на этихъ единственныхъ плательщикахъ. Эта система имёла въ основаніи два элемента, очень различныхъ по происхожденію и значенію: коллегіальная организація и привлеченіе къ содёйствію мёстныхъ силъ, при чемъ первый явился изъ-за границы, а второй вышелъ изъ національной традиціи. Первый оказался совершенно неприложимымъ на практикѣ, и, уничтожая его, наслѣдники великаго человѣка только повиновались инстинкту самосохраненія; второй могъ и долженъ былъ дать хорошіе результаты въ будущемъ, но, въ отсутствіе Петра, сдѣланныя съ нимъ примѣненія оказались преждевременными. Въ этомъ́ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, преобразованіе безъ Преобразователя походило на машину, изъ которой вынули двигатель.

Вмёсть съ геніемъ, Петръ имёлъ вёру, которая двигаетъ горами. Эти чудеса никогда не бывають продолжительны. Предполагалось, что постепенная націонализація административныхъ учрежденій, занятыхъ извив, составляла часть общаго плана, задуманнаго Преобразователемъ \*), и я согласенъ признать это, хотя онъ и не выказываль своихъ намъреній въ этомъ отношеніи; но сама по себъ эта задача превосходила способности его преемниковъ. Они довольно върно представляли, какое наслёдство они получили. Была организована комиссія, подъ председательствомъ Дмитрія Голицына, для разсмотрѣнія состоянія сель и городовь и устраненія недостатковъ мало поднимающагося фиска, которые толкали его къ разоренію. Слишкомъ большое количество чиновниковъ, занимающихся распредёленіемъ податей, суровость взысканія, жестокость, проявляемая містными властями, неудобства оть постоя войскъ въ округахъ, все это было указано ею, какъ причины все увеличивающагося истощенія. Лікарство было найти труднве, и не было времени искать его. Придворныя интриги, борьба существовавшихъ партій захватили умы. Сражались за или противъ Меншикова, и между двумя битвами, чтобы выйти изъ затрудненія, не выдумали ничего

<sup>\*)</sup> М. Милюковъ, Финансы Россіи, 1892, стр. 672, 730.

лучшаго, какъ мало почетное возвращение къ практикъ XVII въка, когда воеводы были въ своихъ областяхъ одновременно администраторами, судьями и сборщиками податей. Въ разсказахъ того времени они, правда, носили имя "волковъ лютыхъ"; но эти вещи легко забываются въ минуты возврата къ старымъ порядкамъ, что обычно во встхъ странахъ. Прибавили лъстницъ для лихоимцевъ и вымогателей и думали, посредствомъ этой предосторожности, избъгнуть влоупотребленій. Положеніе не улучшилось, сборы продолжали понижаться, ръшили уменьшить расходы. Не только отказались заканчивать домъ по широко задуманному плану теніальнаго архитектора, но склонялись даже пожертвовать нъкоторыми уже воздвигнутыми частями или находившимися въ постройкъ. Даже въ области народнаго образованія, этомъ краеугольномъ камив цивилизаторскаго зданія, быль положенъ принципъ самой строгой экономіи, и въ октябръ 1726 года указъ постановилъ слить свътскія школы съ духовными семинаріями, уничтожая однимъ почеркомъ пера одно изъ самыхъ важнъйшихъ созданій реформы \*).

Одинъ только фасадъ, выстроенный Петромъ Великимъ нъсколько напоказъ, остался нетронутымъ съ его декоративнымъ видомъ. Въ этомъ отношеніи даже казалось, что Екатерина I хочеть оправдать гордыя слова, которыми она начала свое царствованіе, говоря, что съ помощью Божіей она надвется закончить все, что началь ея супругь. Она закончила созданіе Академіи Наукъ, которую великій человъкъ оставиль только въ проектв, и въ странв, гдв девять десяжителей не умъли читать, она послала ную экспедицію Беринга, наміченную въ предыдущее царствованіе. Берингь быль датчанинь, а Блументрость, превиденть Академіи, быль німець, и, пользуясь славой оть ихъ работь и изобрѣтеній, Россія какъ бы красовалась въ чужихъ перьяхъ, въ то время, какъ отвращала отъ менте показного, но болве полезнаго употребленія средства, которыхъ, какъ мы видёли, не хватало на самыя насущныя потребности, но

<sup>\*)</sup> Соловьевь, ук. соч., XVIII, 298. Ср. Ниль Поповь, Татищевъ и его время, 1861, стр. 91.

крайности, кажется, подо всёми видами и во всёхъ направленіяхъ, составляють часть законовъ, управляющихъ развитіемъ этой страны.

Задыхаясь и нищая, снаружи она казалась въ то же время способной поддерживать съ внѣшней стороны политическое наследіе Петра. Соратники героя, Долгорукій, Матюшкинъ, Левашовъ, защищали его завоеванія въ Персіи. Голицынъ наблюдаль за новыми укрупленіями имперіи со стороны Украины, Менгденъ-со стороны Австріи, Бухгольцъ-со стороны Сибири. Алексви Головнинъ-въ Берлинв, его братъ Иванъ-въ Гаагв, Куракинь-въ Парижв, Лапчинскій-въ Вѣнѣ, Головинъ-въ Стокгольмѣ, Неплюевъ и Румянцевъвъ Константинополѣ сохранили только-что народившейся дипломатіи весь престижь, который она была уже способна завоевать. Даже въ Китав графъ Савва Владиславовичъ Рагузинскій добился усивха у мандариновъ благодаря іезунтамъ, у которыхъ онъ не поколебался попросить помощи съ дальноворкостью, примъръ которой подаль Петръ, объщавь ордену свободу въ приходъ по Россіи его корреспонденцій и миссіонеровъ \*). Успъвъ, съ другой стороны, взять на свое жалованье несчастного владельца Грузіи, Вахтанга, эта дипломатія выказала обиліе и разнообразіе средствъ, которыми она обладала для решенія великаго восточнаго вопроса.

Однако, и ей Пегръ завѣщалъ полное затрудненій и опасностей положеніе. Европа, какъ извѣстно, вскорѣ по восшествіи на престолъ Екатерины, оказалась раздѣленной на два лагеря. Австрія присоединилась къ Испаніи, чтобы отнять у Англіи Гибралтаръ. Существовалъ проектъ брака между Маріей-Терезіей и Донъ-Карлосомъ, старшимъ сыномъ второй жены Филиппа V. Императорскій скипетръ, очутившійся, такимъ образомъ, въ рукѣ одного испанскаго принца, долженъ былъ бы обезпечить гегемонію Австріи въ Италіи, гдѣ Парма, Піаченца и Тоскана, обезпеченныя за Донъ-Карлосомъ, присоединились бы къ его неаполитанскимъ и сицилійскимъ владѣніямъ. На вѣнскій договоръ, подписан-

<sup>\*)</sup> Бантышъ-Каменскій, Дипломатическія сношенія съ Китаемъ, 1882, стр. 117.

ный 30 апръля 1725 г. императоромъ и Испаніей съ такими задними мыслями, Англія въ следующемъ сентябре ответила сопернической ганноверской конференціей, въ которую, несмотря на оппозицію Вальполя, она привлекла Пруссію и Францію \*). Пруссія фигурировала на ней недолго. На поляхъ доклада, который его министры представили ему о выгодахъ этого союза, король Фридрихъ-Вильгельмъ написалъ: "Я невъста, за которой гонятся. И я хочу имъть за то нъчто реальное, иначе никто меня не получить". Онъ до безконечности варьироваль это желательное реальное. То это были претензіи Пруссіи на Юлихъ и Бергь, то гарантія въ мекленбургскомъ престолонаследін, то сумма въ 300.000 экю въ мъсяцъ, безъ которыхъ, онъ говорилъ, онъ не можеть вступить въ компанію. Наконецъ, всв отвернулись оть него, заставивъ его перемѣнить позицію. Но положеніе Россіи много вліяло на его колебанія.

Въ политическое наслъдіе Петра входили отношенія съ Англіей хотя и не враждебныя, но по меньшей мъръ очень натянутыя. На самомъ дёлё дипломатическія сношенія были порваны. Кампредонъ старался возстановить ихъ. Подготовлялся франко-русскій союзь, а онъ повлекъ бы примиреніе съ Англіей. Къ несчастію, это была постройка, воздвигаемая на иллюзіи. Екатерина, посл'я Петра, въ основаніе ея положила следующее невозможное дело: бракъ Людовика XV съ Елизаветой. Я считаю, что, даже этой ценой, пожертвованіе естественными интересами Россіи повсюду, гдв они приходили съ соприкосновение и, следовательно, въ конфликть съ интересами Франціи, въ Турціи, въ Даніи, въ Швеціи, въ Польшъ, ничъмъ не оправдывалось. Вопросъ объ обладании Шлезвигомъ, гарантированномъ Даніи Франціей и Англіей, уже создавалъ пропасть съ этой стороны. И цена даже никогда серьезно не обсуждалась въ Версалъ. Въ этомъ отношеніи полный отчеть объ этихъ переговорахъ, которые вели бы къ многочисленнымъ недоразумъніямъ, не оставляеть никакого сомнинія. 11-го априля 1725 г., давая аудіенцію Кам-

<sup>\*)</sup> Лекки, Исторія Англіи въ XVIII в., 1878, І, 350. Объ оппозиціи Вальновя см. Lord Hervey's Memoirs, І, 140—141.

предону и разговаривая съ нимъ по-шведски, чтобы не быть понятой окружающими, Екатерина заявила французскому посланнику, что "дружба и союзъ Франціи были бы для нея предпочтительное союза со встми другими державами континента", и въ тоть же день, когда императрица отказалась дать болье точныя объясненія, Меншиковъ отправился къ Кампредону и открыто подняль вопросъ о бракъ, выказывая большую уступчивость въ условіяхъ: Елизавета приняла бы католичество! Посланникъ могь только сказать, очень польщенъ этимъ предложеніемъ, и просиль отсрочки, чтобы послать его въ Версаль и получить оттуда предписаніе. Прежде чімь вернулся его курьерь, въ Петербургі разнесся слухъ о бракъ, предлагаемомъ Людовику XV съ одной англійской принцессой. Страшное волненіе! Но такъ велико было желаніе смёшать кровь ливонской крестьянки съ самой благородной кровью въ Европъ, что тотчасъ же пошли на уступки. На этоть разъ посредникомъ Екатерины быль герцогь Голштинскій, и Кампредонь быль ув'вдомлень, что она удовлетворится герцогомъ Орлеанскимъ. курьерь. Двойственный отвёть, привезеный имъ изъ Версаля 21 мая, — увы! — сразу разбиль всв надежды. Въ немъ перемвшивались выраженія безконечной признательности съ самымъ категорическимъ отказомъ, едва облеченнымъ въ нъсколько въжливую форму: побаивались ,,неудобства, которое могло бы быть для царицы въ глазахъ всёхъ ея подданныхъ по поводу перемѣны религіи ея дочери... кромѣ того, герцогь Орлеанскій уже приняль другія предложенія"...

Союзъ былъ похороненъ въ тотъ же день, когда въ Петербургъ сдълался извъстенъ смыслъ, а не содержаніе, этой депеши. Переговоры по этому поводу, которые наружно какъ будто продолжались, проекты и контръ-проекты договора, которые Кампредонъ какъ будто принималъ въ серьезъ, никого не обманывали во Франціи. Такъ что 8-го ноября 1725 года предписали посланнику прекратить переговоры, а такъ какъ онъ стоялъ на своемъ, ему дали знать въ декабръ, что ему ръшительно нечего дълать около царицы. Русскіе дипломаты только старались замаскировать свою неудачу—и даже переговоры, уже веденные съ вънскимъ дворомъ. Кампредонъ

знать о нихъ. Ягужинскій публично говориль о нихъ за столомъ посла императора, объщая "скоро заставить трепетать англичань и ихъ друзей". Въ январъ 1726 года самъ англійскій посоль передаваль тревожный слухъ, носившійся по этому поводу: царица и ея совъть ръшили напасть на Данію, какъ только растаеть ледъ. Въ Версалъ уже не колебались, какъ слъдовало принять эту угрозу. Кампредону тотчасъ же поручили отвътить на это "самыми смълыми представленіями", сопровождаемыми заявленіемъ, что король не можеть не принять участія въ такимъ образомъ вызванныхъ враждебныхъ дъйствіяхъ. Дъло шло уже не о союзъ! Вызванная на борьбу, Франція показала мечъ. Кампредонъ просилъ аудіенціи у императрицы, не могь добиться ея и просилъ прислать себъ приказаніе уъхать, не откланявшись государынъ. Дъло шло къ войнъ \*).

Къ счастію, до нея не дошли. Въ май 1726 года англійскій флоть изъ 23 судовъ и датская эскадра, соединенные подъ командой адмирала Уоджера, появились въ водахъ Ревеля. Суть этой демонстраціи, которая не принесла никакой пользы союзникамъ, осталась загадкой. Очень благоразумно Россія удержала свои суда подъ естественной защитой негостепріимнаго берега и отвітила на вызовъ двумя мирными манифестами (въ іюнъ и августъ 1726 года), дававшими англичанамъ право свободной торговли въ ней. Когда, въ сентябръ, англичане и датчане рышились сняться съ якоря, отплыть на западъ, не сдёлавъ ни одного пушечнаго выстръла, она могла посмінться и имёла всё выгоды побъдительницы.

Данное 6-го августа 1726 года, ея согласіе на Вѣнскій трактать сначала казалось менѣе разумнымъ и еще нынѣ вызываеть рѣзкую критику. Что она собиралась дѣлать вь этой каторгѣ? Зачѣмъ ей нужно было посылать тридцать тысячъ человѣкъ на службу императору? Ей столько же обѣщали противъ Турціи. Но новый конфликтъ съ Турціей былъ въ очень отдаленномъ будущемъ, между тѣмъ боевые полки Германіи грозили со дня на день потребовать присутствія

<sup>\*)</sup> По этому дёлу я слёдиль по перепискё Кампредона въ Русскомъ Архиве Иностр. Дёль.

русскихъ союзныхъ силъ. Въ этомъ отношеніи считали, что интересы герцога Голштинскаго и Меншикова заняли мѣсто выгодъ, которыя могла бы Россія извлечь изъ этого трактата. На самомъ дълъ императоръ въ то же время согласился присоединиться къ русско-шведскому договору 1724 года, объщавшему герцогу Голштинскому возвращение ему насладія, и секретная статья въ томъ же смысле была введена въ самый австрійско-русскій трактать. Съ другой стороны, и у Меншикова были извёстныя причины относиться доброжелательно къ Австріи. Но все это были второстепенныя и эфемерныя комбинаціи. Швеція должна была скоро отстать оть союза съ Россіей, и ея присоединеніе къ ганноверской лигь, состоявшееся въ мав 1727 года, было деломъ самого Меншикова. Получивъ 5.000 дукатовъ англійскими деньгами, фавоколебался сообщить шведамъ, что верховный совътъ слишкомъ разно смотритъ на вопросъ объ интересахъ герцога Голштинскаго, Екатерина очень больна, а самъ онъ, Меншиковъ, очень расположенъ предоставить Швеціи право вступить въ союзъ съ какой угодно партіей \*).

Что зять Екатерины не сумѣлъ самъ оть себя завоевать на берегахъ Невы вполнѣ опредѣленныхъ симпатій,—вотъ то, что, кажется, явствуеть изъ всѣхъ документовъ, которые я могъ просмотрѣть по этому поводу. Въ совѣтѣ и среди приближенныхъ Екатерины склонялись скорѣе отдѣлаться оть него за денежное пожертвованіе.

Такимъ образомъ Швеція съ Франціей оказались въ одномъ лагерв, а Россія—въ другомъ, хотя притязанія молодого принца на наслідіє Карла XII и его еще боліве неоспоримыя права на владініе Шлезвигомъ не играли здісь никакой роли. Съ другой стороны, Меншиковъ былъ безсиленъ, я думаю, связать вмісті судьбу своей страны съ судьбой Австріи, если бы естественная склонность ихъ историческаго развитія не вела ихъ къ этому. Этоть союзъ составляль также часть наслідія Петра Великаго, страстно желавшаго его, чтобы отомстить за свое пораженіе при Пруті, и огорчавшагося, что не можеть его добиться. Онъ быль есте-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., XIX, 72.

ственнымъ послъдствіемъ отношеній, созданныхъ имъ между Россіей и ея западными сосъдями.

Ничуть не вмѣшиваясь въ бракъ Меншиковой, Пруссія скоро послѣдовала примѣру Австріи. Лавируя и торгуясь направо и налѣво, Фридрихъ-Вильгельмъ былъ незамѣтно увлеченъ въ эту сторону. Послѣ смерти Петра, его посолъ въ Петербургѣ, Мардефельдъ \*), спросилъ его, какъ онъ долженъ носить трауръ по царю. "Какъ по мнѣ",—отвѣчалъ онъ. И при его дворѣ былъ наложенъ трауръ на три мѣсяца, когда его, впрочемъ, сокращали до шести недѣль. Даже съѣздивъ въ Ганноверъ, онъ сумѣлъ убѣдитъ Головкина, что интересы Россіи не пострадали бы отъ этого, и началъ придумывать проектъ присоединенія ея къ лигѣ, къ которой онъ самъ временно примкнуль. Вопросъ о Шлезвигѣ, казалось, служилъ препятствіемъ къ этой комбинаціи, тогда онъ мужественно предложилъ Головкину въ обмѣнъ Курляндію!..

- Но Курляндія вамъ не принадлежить, государь!..
- Все равно! Только бы вырвать ее у Польши и Саксоніи!

Польскій вопрось уже видёлся въ основаніи всёхъ переговоровъ, ведшихся между съверо-восточными европейскими соседями. Также когда, въ іюль 1726 года, заставили Морица Саксонскаго убраться изъ Митавы, Фридрихъ-Вильгельмъ поспъшилъ засвидътельствовать свою благодарность, а 10-го следующаго августа Мардефельдъ подписаль оть его имени въ Петербургъ конвенцію, которая, подъ видомъ возобновленія древнихъ связей съ Россіей, на самомъ дълъ служила началомъ новой политической системы \*\*). Дъло снова шло о Польшъ, такъ какъ подписавшія условіе державы согласились поддерживать тамъ. послѣ смерти Августа II, избраніе м'встнаго кандидата. Конвенція была дополнена 12-го следующаго октября въ Вурстерхаузене австро-прусскимъ союзомъ, и оказался связаннымъ пучокъ,

<sup>\*)</sup> Баронъ Густавъ де-Мардефельдъ—онъ былъ представителемъ Пруссіи въ Петербургѣ до 1728 г., когда его преемникомъ сдѣлался его племянникъ, Аксель Мардефельдъ, который пробылъ здѣсь до 1746 года.

<sup>\*\*)</sup> Дройзенъ, ук. соч., ч. I, 411.

который, несмотря на различныя случайныя превратности и перевороты, долженъ былъ привести къ нарушенію европейскаго равновъсія, благодаря разрушенію турецкаго могущества и уничтоженію польской самостоятельности.

Я уже имѣлъ случай высказать свою мысль о важности, даже чисто политической, этого перваго тройственнаго союза. Я продолжаю думать, что Россія лучше бы сдѣлала въ Польшѣ, если бы не стала присоединять тамъ къ своимъ собственнымъ пожеланіямъ германскихъ домогательствъ. Но Петръ упорно стремился ввести свою страну въ игру европейскихъ комбинацій; онъ хотѣлъ, чтобы его дипломатія фигурировала и дѣлала ставки во всѣхъ дипломатическихъ играхъ континента, хотя бы, чтобы спасти отступленіе въ критическіе моменты, приходилось опрокидывать столь и валить игроковъ. Наслѣдіе ужаснаго человѣка еще въ этомъ пунктѣ предстало передъ наслѣдниками, а чтобы продолжать партію, ничѣмъ не рискуя, у нихъ не было ни его высокомѣрной рѣшимости, ни его смѣлости, ни его счастія.

Однако, несмотря на всю свою несостоятельность, Россія, этого нельзя отрицать, осталась въ выигрышѣ, благодаря сцѣпленію благопріятныхъ обстоятельствь, гдѣ многіе склонны видѣть или вмѣшательство какого-либо свѣтлаго Провидѣнія, или какого-либо мрачнаго рока,—но гдѣ легко понять дѣйствіе вполнѣ естественныхъ причинъ: неизсякаемое могущество національнаго инстинкта, несоизмѣримые взрывы силь, накопившихся въ огромной имперіи, и вытекающія отсюда попытки вступить на путь, гдѣ, за отсутствіемъ такого высшаго рѣшенія, которое, быть можеть, пришло бы въ голову великому человѣку, жизненныя задачи, оставленныя имъ преемникамъ, рѣшились, если и не вполнѣ, то во всякомъ случаѣ безъ ущерба для себя.

Мои польскіе читатели должны хорошо понять меня: я говорю здёсь какъ историкъ, и я отказался бы писать исторію, если бы замѣтилъ, что я позволилъ примѣшаться къ этому своимъ личнымъ симпатіямъ. Я не хочу высказываться ни за, ни противъ раздѣла Польши, но хочу вы нить элементы превосходства, которые позволяли Россіи, дѣйствуя при раздѣлѣ, меньше, чѣмъ она могла и должна была, взять

себѣ часть сдавянской земли, но занять завидное положеніе въ сѣверной Европѣ.

Непосредственные преемники Петра не умъли всегда и повсюду выдвигать эти элементы въ ихъ страшной силв; они ни одного изъ нихъ не погубили. Они сохранили и даже улучшили въ нъкоторыхъ отношеніяхъ ранье завоеванныя положенія. Какъ? Съ помощью какихъ таинственныхъ силь, замфстившихъ такой очевидный недостатокъ рессурсовъ и способностей? Я не сумбю лучше отвътить на вопросъ, какъ войдя въ нѣкоторыя подробности по поводу этого Курляндскаго дела, которое Лефорть ядовито назваль "бабьей войной" и которое можно разсматривать какъ большое дело царствованія, мало способнаго предпринять что-либо болве важное. Пружины, приводившія въ движеніе иностранную политику Екатерины I, являются здёсь въ полномъ свёть, и мои читатели выиграють еще и оттого, что получше познакомятся съ некоторыми главными действующими лицами, призванными фигурировать въ новыхъ драмахъ, театромъ которыхъ въ скоромъ времени послѣ смерти государыни пришлось быть Петербургу и Москвъ.

### ГЛАВА ІІІ.

# Бабья война. -- Морицъ Саксонскій.

I. Курляндское наследство.—Причины кандидатуры Морица Саксонскаго.-Проектъ брака съ Анной Іоанновной и Елизаветой Петровной.--Морицъ въ Польшъ.-Его успъхи у варшавскихъ дамъ.-Августъ II покровительствуеть его предпріятію, Оппозипія польскаго дворянства. Охлажденіе короля.—Тайный отъбадъ Морица въ Митаву.—Онъ увлекаетъ Анну Іоанновну и пріобретаеть симпатін курляндцевь. Его избраніе. П. Борьба партій въ Петербургъ.-Юбки-за Морица.-Кандидатура Меншикова. Его прівздъ въ Митаву. Свиданіе съ Морицемъ. Ложныя легенды.-Морицъ остается хозяиномъ положенія.--III. Проектъ договора въ его пользу между Августомъ II и Россіей.-Неудача.-Польскій сеймъ высказывается противъ избранника курляндцевъ.-Изгнаніе.-Новыя брачныя комбинаціи и любовныя похожденія Морица. Онъ добивается союза герцогини Курляндской.-Двойное вмѣшательство Россіи и Польши.—Бъгство Морица.—IV. Онъ возобновляеть переговоры.— Шансы на успъхъ у Елизаветы. Окончательное разочарование. - У. Эпилогъ. Десять лать спустя. Возобновление иллюзій. Елизавета коронуется въ Москвъ. -- Морицъ приглашенъ туда. -- Пріемъ, полный объщаній.—Романъ сразу обрывается.—Судьбы Курляндін и судьбы Россіп.

I.

Курляндское герцогство было леннымъ владѣніемъ Польши, отданнымъ въ срединѣ шестнадцатаго вѣка на наслѣдственныхъ правахъ подъ протекторатъ республики послѣднимъ гроссмейстеромъ тевтонскаго ордена, Готтардомъ фонъ-Кеттлеръ. Въ 1698 году одинъ изъ его наслѣдниковъ, Фридрихъ-Казиміръ, умеръ, оставивъ вдову, прусскую принцессу, и шестилѣтняго сына, Фридриха-Вильгельма, опекуномъ котораго былъ его дядя, Фердинандъ. Въ 1709 году этотъ на-

следникъ получилъ власть при содействіи Петра Великаго и умеръ въ слъдующемъ году, какъ я говорилъ уже выше, вскор в посл в того, какъ сд влался мужемъ Анны Іоанновны. Наследіе перешло къ Фердинанду; но старый, преданный набожности, въ въчной ссоръ съ курляндскимъ правительствомъ или съ Польшей, герцогь оставался въ Данцигв, предоставивъ митавскій дворець Аннъ, а управленіе-тому, кто хотъль или могь его взять. Польскій король, республика, курляндское правительство и Россія яростно спорили изъ-за него. Последняя добилась въ споре верховенства, благодаря Бестужеву, пом'вщенному къ Анн'в Іоанновн'в Петромъ Великимъ въ качествъ гофмейстера. Анна сдълала его своимъ любовникомъ, до Бирона, и онъ, какъ могъ, помогалъ ей править несчастными курляндцами. Что касается поляковь, всегда способныхъ выпустить добычу за ея твнь, они особенно разсчитывали на будущее, мечтая объ аннексіи, предлогь къ которой могла бы имъ дать смерть Фердинанда \*). Это ръшение не могло нравиться ни Россіи, ни Пруссіи, ни даже польскому королю, который смутно желаль получить герцогство для одного изъ своихъ сыновей. Самымъ дъйствительнымъ средствомъ избъжать этого было вторично выдать замужъ Анну Іоанновну, а такъ какъ она лучшаго и не желала, начали последовательно выдвигаться различныя кандидатуры. Въ декабръ 1717 года Петръ даже подписалъ съ саксонскимъ дворомъ условіе, которое отдавало руку принцессы и непринадлежавшее ей наследство герцогу Іоанну-Адольфу Саксенъ-Вейсенфельдскому \*\*). Когда этотъ проектъ разстроился, Берлинъ предложилъ въ 1722 г. принца Карла Прусскаго. Потомъ следовала очередь князя Карла-Александра Вюртембергскаго, который уже два года тому назадъ старался задобрить русского посла въ Вѣнѣ, подаривъ ему драгоцінный перстень. Этимь посломь быль именно Ягужинскій, и неудачнъе претенденть не могь сдълать выбора. Въ въчномъ соперничествъ съ Меншиковымъ и вытъсненный имъ. этоть авантюристь свободно говориль за чаркой вина, что

<sup>\*)</sup> Шуйскій, Исторія Польши, 1866, IV, 279.

<sup>\*\*)</sup> Cruse, Curland unter den Herzogen, 1833, p. 278.

Россія ему надовла; онъ думалъ поселиться въ Польшѣ и сохранялъ пріятелей въ Варшавѣ и Дрезденѣ \*). Онъ получилъ перстень, а о дѣлѣ и не думалъ. По порядку еще фигурировали одинъ изъ князей Гессенъ-Гомбургскихъ, котораго Петръ привезъ въ 1723 г. въ Петербургъ, чтобы посмотрѣть, не подойдетъ ли онъ одной изъ его племянницъ, и, наконецъ, одинъ владѣтельный князь Ангальтъ-Цербтскій, Іоганнъ-Фридрихъ.

Мысль о кандидатурѣ Морица, кажется, родилась въ плодородномъ мозгу саксонскаго агента въ Петербургъ, Лефорта. Она появилась на свъть въ 1725 году, со смертью Петра I, которая, казалось, открыла боле свободное поле для всевозможныхъ интригь. Незаконный сынъ Августа II и красавицы Авроры фонъ-Кёнигсмаркъ имълъ въ это время двадцать девять лёть и пользовался репутаціей самаго блестящаго и самаго легкомысленнаго офицера. Ведя въ Парижъ разсъянную жизнь, предаваясь безумной игръ, онъ однако нашелъ средства получить немецкій пехотный полкъ, находившійся на службъ Франціи, и по тому, какъ онъ командоваль имъ, легко было предугадать въ немъ будущаго полководца. Когда Анна Іоанновна находилась въ Петербургъ въ сентябръ 1725 года, одна изъ ея пріятельницъ, наученная Лефортомъ, заговорила съ ней о прекрасномъ кавалеръ, галантныя похожденія котораго снабжали матеріаломъ хронику оть Парижа до Варшавы. Не требовалось большого труда, чтобы возбудить воображеніе, жаждавшее пищи. Предупрежденный Морицъ не колебался съ этой стороны ни одной минуты и, вырвавшись изъ объятій Андріены Лекувреръ, посившиль отправиться въ Польшу. Онъ одинъ разъ уже женился по разсчету на Викторіи фонъ-Лёбенъ и, запутавшись въ долгахъ послв громкаго развода, уже давно мечталъ о другой богатой невъстъ.

Онъ встрѣтиль въ Варшавѣ депутацію курляндскаго дворянства, которая, казалось, уже получила предписаніе отъ вдовствующей герцогини и которая немедленно предложила ему корону. Но въ Петербургѣ Лефортъ измѣнилъ вдругъ свое

<sup>\*)</sup> Weber, Moritz, graf von Sachsen, 1863, p. 91.

мнѣніе. Окружающіе Екатерину какъ разъ въ это время занимались пріисканіемъ мужа для Елизаветы, и мысль замѣнить красивой дочерью Петра некрасивую дочь Іоанна понравилась изобрѣтательному дипломату. Онь поспѣшить послать Морицу ея портреть, снабдивъ его соблазнительными комментаріями: "хорошо сложенная и прекраснаго средняго роста, съ очень милымъ круглымъ личикомъ, съ искрящимися глазками, съ красивымъ цвѣтомъ лица и красивой шейкой". Онъ увѣрялъ его, что она, какъ и та, "безъ ума" отъ него и ждеть его "съ нетерпѣніемъ", и ранѣе теме де-Сталь сказалъ, "что желанія русской женщины достаточно, чтобы взорвать городъ".

Очутившись, такимъ образомъ, между двумя одинаково соблазнительными по различнымъ причинамъ партіями, молодой герой сначала чувствовалъ нѣкоторое затрудненіе сдѣлать выборъ. Елизавета имѣла въ себѣ болѣе очарованія, но Анна владѣла Митавой. Наконецъ, онъ нашелъ, что вѣрнѣе всего будетъ сначала устроиться здѣсь при ея содѣйствіи, чѣмъ возвращаться потомъ. Его глазъ стратега, такимъ образомъ, указалъ ему, что база задуманнаго предпріятія въ данный моментъ скорѣе находится въ Варшавѣ, чѣмъ въ Петербургѣ, и начало кампаніи доказало справедливость его предположеній.

Въ апрѣлѣ 1726 года совѣть саксонскихъ министровъ рѣшиль, что его надо назначить помощникомъ стараго герцога Курляндскаго. Этотъ факть, отрицаемый позднѣе графомъ Флеммингомъ, первымъ министромъ Августа II, установленъ. Король пошелъ дальше, назначивъ декретомъ созваніе саксонскаго сейма, который долженъ былъ произвести это избраніе. Что касается согласія Россіи, Морицъ, по увѣреніямъ Лефорта, не сомнѣвался въ его полученіи, явившись въ Петербургъ подъ какимъ-нибудь предлогомъ, какой обѣщалась для него выдумать мать. Она уже нѣсколько лѣтъ судилась на берегахъ Невы по поводу нѣкотораго владѣнія, которое она желала получить въ Эстляндіи, какъ наслѣдство по братѣ. Все, казалось, сначала шло хорошо. Одинъ изъ курляндскихъ депутатовъ, который въ то же время былъ комиссаромъ польской арміи въ Литвѣ и который, по приказу

командующаго войсками, поддерживаль сношенія между Варшавой и Митавой, вполнъ увъряль въ расположении своихъ соотечественниковъ. Самъ литовскій главнокомандующій, Поцъй, подъ вліяніемъ своей жены, выказываль желаніе поддерживать кандидатуру всёмъ своимъ вліяніемъ. "Его завлекли въ это дъло, какъ Адама въ паденіе", говорить о немъ Флеммингъ. Жена королевскаго великаго маршала, Бълинская, побочная сестра Морица, естественно проявляла столь же большое рвеніе. "Она одолжила графу свои сервизы и даже самого графа д'Астеля, чтобы немного следить за нимъ", писалъ мајоръ Глазенкампъ, одинъ изъ компаньоновъ будущаго герцога \*). Даже недостатка въ деньгахъ не было у этого баловня судьбы. Г-жа Кёнигсмаркъ, правда, напрасно старалась уговорить польского короля выкупить три большихъ жемчужины, въсившихъ каждая до двухсоть гранъ и стоившихъ двенадцать тысячъ золотыхъ, которыя были заложены у одного ювелира за семь тысячь. Больше у ней нечего было дать сыну! Августь, уже одинь разъ заплатившій за нихъ, об'вщать и не сдержать слова \*\*). Но Адріена Лекувреръ продала часть своихъ драгоценностей и прислала сорокъ тысячъ ливровъ; г-жа Попъй позаимствовала изъ кассы своего мужа, и Морицъ былъ прекрасно снабженъ.

Онъ собирался вхать, когда его отець вдругь почувствоваль сомнвніе и тревогу, которыя вполнв оправдывались настроеніемь умовь въ Варшавв. Вполнв понятно, что, когда въ это двло вмвшались г-жи Поцвй и Бвлинская, оно не замедлило вызвать возбужденіе. Оно вызвало также и всеобщее негодованіе. Значить, не удовольствовавшись твмь, что онъ ввель своихъ незаконныхъ дочерей въ самыя знатныя семьи страны, Августь теперь собирается надвлить своихъ незаконныхъ сыновей кусками, оторванными оть національнаго достоянія! Поднялся крикъ. Великій канцлеръ Шембекъ, отказавшійся приложить свою печать на декретв о созывв сейма, разразился суровыми упреками; всв саксонскіе министры единодушно соввтовали своему государю отка-

<sup>\*)</sup> Іюля 1726 г. Дрезденскій Архивъ.

<sup>\*\*)</sup> Weber, yk. cov., p. 102.

заться оть этого дёла, и 21 мая 1726 года, въ назначенный для отъёзда Морица день, графъ Мантейфель явился къ нему и смущенно сказаль, что король желаеть, чтобы его сынъ остался въ Варшавё.

Совершенно готовый, графъ ждалъ только рекомендательнаго письма, которое отецъ объщалъ ему датъ къ русской императрицъ.

- Это приказъ? спросилъ онъ.
- Мнѣ кажется, да.
- Я не хочу ослушаться короля; но если я не поѣду, все пропало.

Мантейфель поняль, что молодой человъкъ ръшился пойти на все, и побъжаль предупредить короля, который, будучи уже въ постели, не могь его принять. Русскіе историки склонны думать, что въ этоть день Августь нарочно раньше легь спать и, можеть быть, они не ошибаются. На самомъ дълъ Морицъ уъхаль ночью, простившись съ нъкоторыми дамами, увъривъ ихъ, "что слишкомъ легокъ былъ бы тотъ, кто догналъ бы его". Поцъй далъ ему конвой изъ литовскихъ драгунъ.

Какъ разъ въ этотъ моменть покидалъ Россію Кампредонъ и, провъжая черезъ Митаву, узналъ о прівздв графа. Ему сказали, "что онъ остановился въ домв барона Бера, рядомъ съ домомъ, гдв герцогиня Курляндская проводила лѣто; что онъ уже сдвлалъ два визита этой герцогинв и что его бракъ, равно какъ и избраніе, не подлежить сомнвнію".

На самомъ дёлё Морицъ не терялъ времени. Отказавшись на-время оть Петербурга, онъ рёшилъ упрочить свое положеніе въ Курляндіи. Съ деньгами Адріены Лекувреръ и г-жи Поцій онъ образовалъ милицію; своими воинственными манерами онъ восхитилъ містное дворянство, въ то же время его галантное обращеніе и красивое лицо заставляли таять отъ восторга толстую Анну. 1 іюля, со своимъ героическимъ презрівнемъ къ ореографіи, которое составляло часть его легендарной физіономіи, онъ могъ написать графу Фризену, прежнему жениху m-lle Лебенъ, а потомъ мужу графини Козель, второй побочной дочери Августа: "Я васъ слишкомъ люблю, дорогой графъ, чтобы не поділиться съ вами всёмъ,

что со мною было. Я избранъ наслѣднымъ герцогомъ Курляндскимъ, и мнѣ поручено управленіе, пока герцогъ Фердинандъ не получить увѣдомленіе отъ короля".

### II.

Онъ воображаль, что въ Петербургв, какъ въ Варшавв, спокойно признають совершившійся факть. Однако, происшествія, совершавшіяся въ этоть цромежутокъ, не носили въ себъ ничего успокоительнаго. Подъ давленіемъ возмущенія польской шляхты, Августь, котораго сынъ непочтительно называль "королемь на картинкв", должень быль послать по следамъ последняго цехановского старосту Наиваского съ новымъ декретомъ, возбранявшимъ созвание сейма \*). Курляндцы, которые, увърялъ Морицъ, "такъ же вспыльчивы, какъ французы", собирались было бросить въ ръку королевскаго посланца, но ихъ рвеніе вылилось только въ демонстраціяхъ. "Они открыли выбранному ими государю свои сердца, но не кошельки", — говорить одинь немецкій историкь \*\*). Когда позже Морицъ обратился съ призывомъ къ ихъ преданности, чтобы составить себъ гвардію, ему не удалось собрать и ста человъкъ. Въ Петербургъ дъла приняли еще худшій обороть. Анна, сильно влюбленная, поспъшила написать Меншикову и Остерману, чтобы ей позволили выйти замужь за графа \*\*\*). Въ маленькомъ женскомъ кружкв, который Лефорть сумълъ привлечь на сторону своего протеже, всъ были полны радости. "Наши друзья, и особенно женщины, —писалъ саксонскій агенть, —не могуть уснуть... Если онъ (Морицъ) не скоро явится, я боюсь, какъ бы онъ сами не побъжали къ нему навстрѣчу. Столько тысячъ червонцевъ, сколько нашъ герой собралъ въ Аксонъ, вполнъ устроили бы меня" \*†). Но уже 16

<sup>\*)</sup> Шуйскій, ук. соч., IV, 280.

<sup>\*\*)</sup> Forster, Fridrich-August II, 1839, I, 217. Cp. Weber, yw. cou., p. 142.

<sup>\*\*\*)</sup> Переписка русскихъ государей, IV, 141-3.

<sup>\*†)</sup> Weber, yk. cou., p. 108.

мая 1726 г. верховный совъть остановился на другомъ ръшеніи, выбравъ епископа Любекскаго, Карла-Августа Голштинскаго, двоюроднаго брата Анны Петровны, подходящимъ кандидатомъ на Курляндское наследіе, и, следовательно, Бестужевъ долженъ быль заранве протестовать противъ избранія Морица. Меншиковъ, правда, оставался въ сторонъ и относился враждебно къ этому решенію; но герцогу саксонскому не много было пользы оть основаній, которыми руководился фаворить. Потерявъ въ настоящій моменть свое вліяніе, какъ я уже говориль, благодаря могущественнымъ проискамъ, Меншиковъ подумываль о томь, какъ бы устроить себв отступление и. подъ рукой, съ помощью генерала Роппа, курляндца на службъ Россіи, старался создать себъ партію вь герцогствъ. Его планы, на которые онъ сумълъ добиться одобренія Екатерины, сразу выступили на сцену въ іюнъ, когда императрица появилась въ совътъ, чтобы заявить, что она измънила свое намфреніе и хочеть предложить курляндскимъ избирателямъ самого Меншикова, который получилъ предписание немедленно отправиться въ Митаву въ сопровождении Василія Лукича Долгорукова, дипломата петровской лавшагося съ трудными порученіями. Если курляндцы не пожелають его, имъ будеть предоставлено выбирать между епископомъ Любекскимъ и однимъ изъ принцевъ Гессенъ-Гомбургскихъ, находившихся на службѣ у Россіи.

Такимъ образомъ, когда сеймъ открылся, на немъ была открыто выставлена кандидатура Меншикова однимъ изъ депутатовъ, который долго распространялся о рессурсахъ, которыми располагаетъ этотъ кандидатъ, чтобы поддерживатъ свои претензіи такъ же, какъ защищать интересы свои и Курляндіи противъ всёхъ противниковъ. Морицъ одержалъ верхъ, но все-таки со стороны Петербурга горизонтъ оставался грознымъ. Тотчасъ же въ Митаву одинъ за другимъ прибыли курьеры, сообщавшіе одинъ—о близкомъ прибытіи забаллотированнаго кандидата, другой—о вступленіи на курляндскую территорію двёнадцати тысячъ русскихъ. 8 іюля Долгоруковъ былъ уже въ Митавъ и выражалъ предсъдателю сейма неудовольствіе императрицы. Она не признавала вы-

бора неправильно происходившаго сейма, безъ распоряженія польскаго короля, и требовала новаго созыва.

- Но польскій король больше его не разр'вшить!
- Это дело императрицы.

Меншиковъ ждалъ въ Ригѣ результата этихъ первыхъ переговоровъ. Анна поспъшила туда и со слезами просила за Морица. Фаворить быль неумолимъ. Россія не желаеть такого герцога, и царевна не можетъ выйти за незаконнорожденнаго. 10 іюля онъ присоединился къ Долгорукому въ Митавъ и ночью велъль занять городъ отрядомъ русскихъ войскъ. На другой день состоялось знаменитое свиданіе двухъ соперниковъ, породившее фантастические разсказы, и подробности его до сихъ поръ неизвъстны. Очень бурное вначалъ, оно, кажется, приняло потомъ очень мирный обороть. Грубое вступленіе Меншикова: "Кто ваши отецъ и мать?" и возраженіе сына Авроры Кёнигсмаркъ: "А ваши?"-намъ извъстны отъ графа Рабутина, который въ то время находился въ постоянной перепискъ съ Морицомъ и который имълъ въ своихъ рукахъ подробный дневникъ событій, театромъ которыхъ была Митава въ іюнъ и іюлъ \*). Наобороть, Морицъ никогда ни словомъ не обмолвился о вызовъ, сдъланномъ имъ Меншикову, решить спорь поединкомь на выбранномъ имъ самимъ оружін. Когда фаворить сказаль, что онь палкой докажеть курляндцамъ, что онъ здёсь хозяинъ, будущій побёдитель при Фонтене, "чтобы избъгнуть лично этого показыванія", предпочелъ менте героически, если ему надо втрить, а это въроятнъе всего, предложить этому ужасному противнику поединокъ... въ сто тысячь рублей. Тоть изъ двухъ, кто останется герцогомъ Курляндскимъ и сумветъ добиться признанія въ этомъ званіи отъ польскаго короля, заплатить эту сумму другому. Тотчасъ же разговоръ сдълался дружелюбнымъ, Меншиковъ принялъ предложение и наивно попросилъ рекомендательное письмо къ королю. Просьба показалась Морицу такой забавной, что онъ тотчасъ же исполниль ее. Копія письма сохранилась, и Меншиковъ позже могь воспользоваться оригиналомь какъ актомъ отреченія. На самомъ ділів

<sup>\*)</sup> Дрезденскій Архивъ. Курляндскія дёла. Письма и документы.



Екатерина Первая.

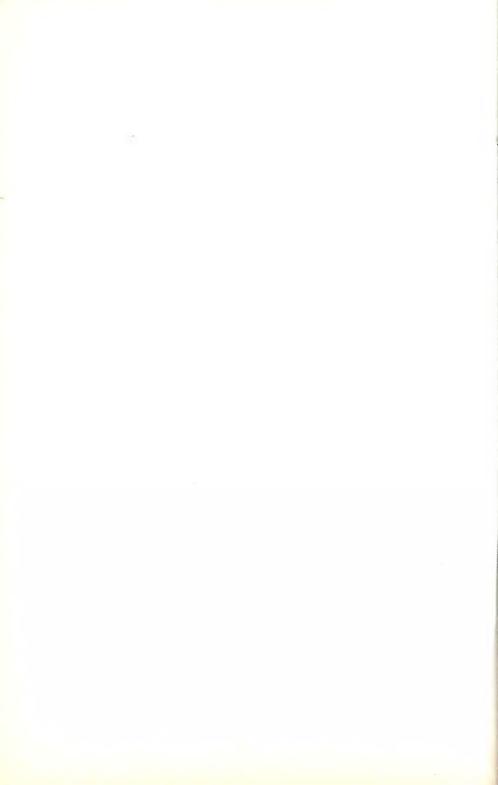

тамъ есть слъдующая двусмысленная фраза: "Онъ (Меншиковъ) желаеть, Государь, чтобы я представилъ вамъ его интересы, и такъ какъ я хотълъ бы показать ему, какъ они касаются меня, я умоляю В. В. обратить на нихъ вниманіе".

Каковъ бы выводъ ни истекалъ изъ такого страннаго разрешенія столь важнаго спора, онъ все-таки противоречить остальнымъ драматическимъ эпизодамъ, приписываемымъ борьб'т двухъ соперниковъ. Неель по д'Алаксону, де-ля-Баръ-Дюпаркь по барону д'Эспаньякъ разсказывали объ осадъ, выдержанной Морицомъ противъ драгунъ Меншикова, помощью личной стражи Анны Іоанновны. Самъ Германнъ \*) воспроизвель эту сказку, примѣшавъ къ ней дочь одного митавскаго жителя, которая находилась въ эту критическую минуту около Морица и помогла ему выбраться цёлымъ и невредимымъ. Смущеніе, слезы, переодѣваніе въ платьѣ красиваго офицера, бътство въ окно, радость осаждающихъ, которые, схвативъ бъглянку, думали, что держать героя, гитвъ, потомъ нѣжное чувство начальника осаждающихъ, который стережеть бъглянку и женится на ней, - все это, въроятно чиствишая выдумка въ разсказв о приключени, о которомъ Морипъ не преминулъ бы сообщить своимъ друзьямъ, если бы онъ въ немъ участвовалъ. Однако, онъ ограничивается твмъ, что сообщаеть, что онъ считаль, что его атакують въ ночь съ 11 на 12 іюля, и держался насторожів со своими товаришами, проводя время за выпивкой и игрой въ карты. Но ничто не потревожило эту мирно проведенную ночь, и на другой же день Меншиковъ покинулъ Митаву съ tanto di naso, писаль Мориць графу фонъ-Фризену, нарисовавъ длинный носъ на поляхъ своего письма. "Мое положеніе, -- добавляеть онъ, -- становится день ото дня рискованнъе; но я на это"...

Фаворить вь этоть моменть имѣль вь своемъ распоряженіи только нѣсколько соть драгунъ, силу, которую онъ, разумѣется, считалъ недостаточной, чтобы начать борьбу сътакимъ рѣшительнымъ человѣкомъ, какимъ казался его противникъ. Онъ набросился на курляндцевъ, говорилъ, что

<sup>\*)</sup> Geschichte d. R. S. IV. 485.

<sup>3</sup> Преемники Петра

сошлеть въ Сибирь предсъдателя сейма, канцлера, а также дюжину депутатовъ и вернется съ двадцатью тысячами человъкъ, если они не соберуть сеймъ въ десять дней и не заставять сеймъ выбрать его. Онъ схватиль за шивороть одного изъ секретарей Бестужева, приказаль опечатать всѣ бумаги Анны Іоанновны и велёль наказать кнутомь нёкоторыхъ изъ ея слугь. Но такъ какъ, несмотря на угрозы и грубости, Морицъ и не думалъ, повидимому, сдаваться, онъ ръшилъ вернуться въ Петербургъ, куда за нимъ последовала герцогиня Курляндская со своими жалобами и просьбами. Курляндцы жаловались со своей стороны; Польша протестовала; самъ Верховный Совъть ръшиль, что Меншиковъ зашель слишкомъ далеко; и въ августв Бестужевъ былъ увъдомленъ, что императрица оставила мысль заставить избрать фаворита, но что онъ долженъ выдвинуть впередъ другихъ русскихъ кандидатовъ, а если польскій король не одобрить ихъ, предоставить выборъ курляндцамъ, за исключеніемъ Морица. Последній темь не мене быль хозяиномь положенія въ ожиданіи новой грозы, которая на этоть разъ должна была явиться изъ Польши.

## III.

Въ Петербургѣ, къ концу года, его шансы, казалось, улучшились. Кромѣ Лефорта, онъ тамъ имѣлъ теперь защитника, менѣе изобрѣтательнаго, но болѣе сдержаннаго и ловкаго, французскаго полковника де-Фонтене, который въ тишинѣ подготовлялъ комбинацію, способную примирить интересы большинства, если не всѣхъ существовавшихъ соперниковъ. Теперь она можетъ показаться довольно фантастической, но въ октябрѣ 1726 года Маньянъ, французскій уполномоченный, оставленный въ Петербургѣ Кампредономъ, считалъ ее близкой къ осуществленію. Петръ расширилъ здѣсь границы дѣйствительнаго и возможнаго, и его преемники терялись въ нихъ. Здѣсь дѣло шло не менѣе, какъ о раздѣлѣ Литвы между Поцѣемъ, Меншиковымъ и графомъ Саксонскимъ, который такимъ образомъ округлилъ бы свои курляндскія владѣнія. Августь отнесся къ такому соглашенію благосклонно, какъ отецъ, но не какъ король Польши, и считалъ его слишкомъ выгоднымъ, чтобы не протянуть къ нему руки \*). Извѣстно, что вообще онъ ничего не имѣлъ противъ сдѣлокъ, касавшихся нераздѣльности территоріи Польши.

Но Лефорть со своей стороны упорно держался своей мысли заменить Анну Елизаветой и такимъ образомъ препятствоваль хлопотамъ влюбленной герцогини. Онъ сообщаль гувернанткъ прекрасной царевны самыя подробныя свъдънія ,,обо всёхъ качествахъ курляндскаго избранника, до самыхъ тайныхъ". А такъ какъ Екатерина больше не знала, кого слушать, Меншиковъ, казалось, вошелъ въ интересы Фонтене, самъ Морицъ далъ себя убъдить, чтобы ему дали Елизавету съ Курляндіей съ помощью договора въ хорошей и должной формъ между императрицей и польскимъ королемъ, при чемъ республика должна была нести расходы по соглашенію. "Діло было покончено", —писаль онь позже, объясняя, какъ произошло паденіе его надеждъ: "Курьера, прибывшаго изъ Петербурга, я послалъ къ королю, который принялъ его въ Бълостокъ, у Браницкой. По поводу этого прекраснаго извъстія вышили, и король, который всегда рекомендуеть другимъ молчать, быль добръ сообщить объ извѣстіи этой нескладной обезьянь (жень королевского знаменоносца), которая разболтала объ этомъ всёмъ. Ему сказали о конфедераціи, и на него напалъ страхъ. Остальное вы знаете".

Возможно, что, всегда поддающійся иллюзіямъ, пылкій герой преувеличиваль бывшіе у него шансы на успѣхъ, и что дѣла были не такъ блестящи, по крайней мѣрѣ въ Петербургѣ. Но болтливость Августа вѣроятна, такъ какъ достовѣрно обнаружена интрига именно въ это время, также, какъ и послѣдствія, на которыя намекаетъ Мориць. Это рѣшеніе, принятое 11-го октября 1726 года саксонскими министрами, не поддерживать больше дѣла, которое угрожало поднять всю Польшу. Напрасно г-жа Поцѣй уговаривала Флемминга пофранцузски, въ то время, какъ ея мужъ говорилъ ему полатыни. Уступая настояніямъ польскаго сейма, собравшагося

<sup>\*)</sup> Депеша Маньяна отъ 18 марта 1727. Иностр. Дъла, Россія.

въ Гродно въ сентябръ 1726 года, король тогда же подписаль декретъ, отзывающій Морица, а 9-го числа слъдующаго ноября сеймъ, который напрасно старался сорвать представитель Россіи, Ягужинскій \*), объявилъ о присоединеніи Курляндіи къ Республикъ, послъ смерти Фердинанда, отвергая избраніе графа Саксонскаго, объявляя его врагомъ страны и назначивъ комиссію для временнаго управленія дълами. Поднимался даже вопросъ послать депутацію къ французскому посланнику, чтобы добиться отнятія у отверженца полка, какъ у человъка публично опозореннаго.

Морицъ еще не собирался оставить Митаву. Безъ денегъ, по свидътельству графа Кронхіельма, шведскаго дворянина, приставленнаго къ нему его матерью, проводя большую часть дня въ постели и заставляя себъ читать Донъ-Кихота, онъ ждалъ поворота судьбы. Онъ не совствить ошибался. Возбудивъ подозрительность Россіи и Пруссіи, постановленія гродненскаго сейма создали Саксонскому графу новые шансы. Въ концъ 1726 года изъ Петербурга въ Митаву былъ посланъ Девьеръ, чтобы узнать о положеніи діль. Онъ виділь Морица и больше не уговариваль его отказаться оть избранія. Онъ доложиль императриць, что ньсколько разъ при произнесеніи ея имени у графа на глазахъ слезы, и Екатерина, все еще занятая "бабьей войной", казалось, смягчилась. Новыя инструкціи предписывали Девьеру предоставить дела ихъ собственному теченію. Въ январе, неутомимый Лефорть пустиль въ ходъ новую комбинацію и новый котильонъ. Анна Іоанновна была въ ссоръ съ Меншиковымъ, Елизавета скомпрометирована въ последнихъ переговорахъ съ Августомъ, прося руки Софіи Скавронской, которая охотно промёняла бы польскаго князя на владётельнаго герцога, Морицъ върно задълъ бы царицу за самое чувствительное мъсто ея сердца и добился бы, такимъ образомъ, предмета своихъ исканій.

Морицъ съ негодованіемъ отвертъ предложеніе. Онъ лучше возьметь толстую Nan, какъ Лефорть фамильярно назы-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, указ., XIV, 58.

валъ герцогиню Курляндскую. Но, спустя мъсяцъ, онъ не удержался, чтобы не испортить своихъ шансовъ СЪ этой стороны. По крайней мъръ происшествіе, которое его біографы относять къ этому времени кажется, еще правдополобнымъ, какъ въ виду обстоятельствъ, такъ и по характеру героя. Анна отвела ему аппартаменть въ своемъ дворцъ, гдѣ ему приходилось принимать самую очаровательную фрейлину герцогини. Однажды ночью, когда онъ провожаль красавицу, которую его разсказы удержали до поздняго часа, неся ее на рукахъ по случаю толстаго снъга, покрывавшаго дворцовый дворъ, на его пути попалась старуха, державшая фонарь. Она подумала, что видить привидение о двухъ головахъ, и въ ужасъ начала кричать. Желая потушить пинкомъ ноги выроненный ею фонарь, Морицъ поскользнулся и упаль со своей ношей на злосчастную сторожиху, которая отъ этого закричала только еще сильнее, такъ что все проснулись и Анна узнала, по шуточному выраженію Карлейля, что ея претенденть ,,не любить вестфальской колбасы въ такомъ видь" или по крайней мъръ отдыхаеть оть нея на другихъ лакомыхъ кусочкахъ \*). Она поспѣшила послать въ Петербургь выражение своего гивва и разочарования, и вскорв Морицъ былъ извѣщенъ Лефортомъ, что его дѣла приняли дурной обороть. Въ то же время, правда (въ февралъ 1727 года), курляндскій сеймъ утвердиль свой первый выборъ, и Морицъ могъ поздравить себя съ победой надъ этимъ чудовищемъ, и баронъ Медемъ былъ уполномоченъ его соотечественниками отправиться въ Варшаву и заставить признать ихъ выборъ. Но поляки укръпились, и посланникъ быль остановлень на пути. Въ апръл 1727 года Морицъ отправился въ Дрезденъ только съ двумя слугами, потомъ въ Парижь, въ поискахъ поддержки и денегь. Онъ безуспѣшно вель переговоры о займъ въ Англіи, наконецъ, сговорился съ парижскимъ евреемъ Леманомъ, который одолжилъ ему 20.000 экю, вернулся въ Саксонію, гдв его отецъ отказался

<sup>\*)</sup> Carlyle, Story of Frederic the Great, II, 37. Сходство принцессы съ вестфальской колбасой поразило англійскаго историка. Ср. *Исторія Морица Саксонскаго*, 1752, I, 199.

разговаривать съ нимъ о Курляндіи, и, тайкомъ покинувъ Дрезденъ, чтобы добраться до Митавы черезъ Польшу, онъ въ дорогѣ узналъ о смерти Екатерины, которая отнимала у него всякую надежду \*).

Меншиковъ опять сделался всемогущимъ. Въ Митаве Морицъ очутился передъ генераломъ Ласси, который, имъя въ своемъ распоряжени два полка русской пъхоты и два полка кавалеріи, заставиль его убраться, "если онь не желаеть отправиться въ мъста отдаленныя". Онъ поселился на одномъ островъ Усмайтенскаго озера, которое и теперь еще называется Морицъ-Гольмъ, и пробовалъ вести переговоры. Но у него было только около трехсоть человъкъ-рекрутовъ, привезенныхъ по большей части моремъ изъ Нидерландіи,— Ласси ничего не хотель слушать и, 19-го августа, свергнутый герцогъ принялъ ръшеніе отступить, переплыль озеро на рыбачьей лодкъ, потомъ добрался до ближайшей гавани, тогда какъ его маленькая армія сдалась съ оружіемъ и обозомъ. Русскіе обращались съ пленниками хорошо, потомъ тв были отданы полякамъ, которые оставили солдать у себя на службъ и отпустили офицеровъ. Гардеробъ Морица былъ возвращень ему благодаря подарку, предложенному польскому комиссару, Красинскому. Его лакей, Бове, спасъ въ шкатулкъ указъ объ избраніи. Но серебряная посуда г-жи Бълинской исчезла во время разгрома.

Спастись въ Данцигъ, Морицъ еще не считать игру проигранной. Въ то время, какъ онъ требовать отъ Ласси свой багажъ, заявляя, что у него отобрали вещей на 74960 экю, онъ вручитъ русскому генералу записку къ самому Меншикову съ условіями соглашенія: 40.000 экю въ обмѣнъ за отказъ фаворита отъ его претензій на Курляндію. Но посолъ прибыть въ Петербургъ въ моментъ катастрофы, которая на этотъ разъ окончательно разрушила счастье фаворита \*\*), и, вслѣдъ за Ласси, появились теперь польскіе комиссары во главѣ съ епископомъ Кристофомъ Чембекомъ и съ ты-

<sup>\*)</sup> Weber, указ. соч., 142—3.

<sup>\*\*)</sup> Бантышъ-Каменскій, Дипломатическія сношенія, 1882, ІІІ, 25.

сячью литовскихъ драгунъ. Посреди неурядицъ, произведенныхъ въ Петербургѣ смертью Екатерины, русскій генералъ, хотя и располагавшій сильной властью, не могъ итти противъ комиссіи, представлявшей право. Она снова созвала курляндскій сеймъ, и въ декабрѣ 1727 года были признаны постановленія польскаго гродненскаго сейма.

Но, вполнѣ понятно, это было только временное рѣшеніе вопроса и, каково бы оно ни было, не нарушало отношенія Россіи. При помощи Анны, постоянно жившей въ Митавѣ, и полковъ Ласси, всегда готовыхъ доказать свое превосходство количествомъ и дисциплиною, петербургское правительство сохраняло средство предписывать условія и могло въ ближайшемъ будущемъ напомнить объ этомъ. Одинъ Морицъ не былъ убѣжденъ въ этомъ, выказывая до самаго конца то упорство, которое на другомъ полѣ битвы должно было сослужить хорошую службу.

## IV.

Въ ноябръ 1727 года новый эмиссаръ, посланный имъ въ Петербургь, Баконъ, выставляль его, какъ единственнаго человъка, способнаго воспрепятствовать аннексіи Курляндіи Польшей. Управляя страной при поддержкв Россіи, Морицъ быль бы ея вассаломъ, обязывался уплачивать 40.000 рублей налоговъ и содержать столько войска, сколько она захочеть. Бакона выслушали краемъ уха и въ январъ 1728 года отпустили его. Польша не одна враждебно относилась къ его планамъ. Безпокоили они и Австрію, которая намекала, что Морицъ способенъ открыть Англіи одинъ изъ курляндскихъ портовъ. Но по отъезде Бакона Лефорть сильно заволновался, посылаль посланіе за посланіемь въ Дрезденъ, увіряя, что ему дали увхать, чтобы онъ поскорве привезъ Морица. Вверху опять остановились на мысли выбрать этого мужа для Елизаветы, которая хотьла только посмотрьть, "понравится ли ей товаръ". И сообщение было не совствиъ невтрно. Въ то время испанскій посланникъ, герцогъ де-Лиріа, кото-

рый близко присматривался къ придворнымъ интригамъ, самъ считалъ, что у Морица есть шансы на успъхъ. Преемникъ Екатерины, Петръ II, выказывалъ къ своей теткъ нъжность, которая, выдвигая на очередь старые проекты Остермана, сильно всёхъ безпокоила. Олигархическая партія видёла въ этомъ угрозу ея планамъ и желала держать подъ опекой новаго императора. Новый австрійскій посланникь, Вратиславъ, предвиделъ, что дочь Петра Великаго, если она выйдеть замужь за своего племянника, заставить Россію вернуться къ своему прежнему варварскому состоянію и пом'яшаеть ей вмёшаться въ дёла Европы, откажеть въ посылкё тридцати тысячь человъкъ въ помощь своимъ союзникамъ. И тъ, и другіе думали только о томъ, какъ бы заставить царевну покинуть отечество, выйдя замужь, и Петербургь въ это время видёль настоящій конкурсь претендентовь, даже самь старый герцогь Фердинандъ выставиль въ рядъ свою малопривлекательную особу. Ему совътовали лучше посвататься за толстую Наиз, о чемъ онъ не заставиль просить себя два раза. Но герцогиня отклонила его предложение, а въ началъ 1729 года Елизавета уже не хотъла никого больше. Петръ II покинулъ ее, а она утъщалась такъ, что обезкураживала самыхъ храбрыхъ жениховъ. Самъ Лефорть признавался, что поведеніе принцессы отнимаеть у друзей графа Саксонскаго возможность желать для него подобнаго брака \*).

На этоть разъ Морицъ сдался и вернулся во Францію, гдѣ его ждала такая блестящая отплата. Однако, онъ не совсѣмъ разстался ни съ Курляндіей, ни съ Елизаветой, и я сейчасъ напомню, чтобы покончить со всѣмъ этимъ, романическій эпилогь этой странной авантюры.

<sup>\*)</sup> Письмо отъ 7 февраля 1729 г. Дрезденскій Архивъ. См. Saint-René Taillandier, Maurice de Jaxe, 1865, стр. 172. Ср. Depeches de Liria "Восемнадуатый въкъ" (изд. Бартенева, II, 34—118); Мадпап, Депеша отъ 30 декабря 1728. Иностр. Дѣла. Россія.

## V.

Прошло десять лътъ. Курляндія последовательно перемьнила несколько хозяевъ после того, какъ на русскій тронъ вступила толстая Нанг, такъ долго терпъвшая неудачи и такъ мало подходившая, по наружному виду, къ подобному счастію. Какой-то темный авантюристь заняль вь Митавъ мѣсто, такъ страстно желанное Морицомъ. Все, казалось, окончательно загородило съ этой стороны путь къ его прежнимъ планамъ, какъ вдругъ, въ 1741 году, паденіе Бирона и воцареніе Елизаветы перевернуло все, поставивъ на очередь вопросъ о несчастномъ графствъ. И Морицъ, тотчасъ же отдыхая отъ потерь, вернулся къ своей давнишней прекрасной мечтв. 12 іюля 1741 года онъ писаль изъ Парижа графу де-Брюль: "Я не питаю особенныхъ иллюзій; однако, если бы вы смогли затянуть дёло надолго, можеть быть, счастіе и всеобщая сумятипа могли бы помочь мнв въ некоторомъ родъ. Мит не на что больше надъяться со стороны русскихъ, а, следовательно, нечего и терять" \*). Какъ и въ начале неудавшагося предпріятія, онъ снова вообразиль, что самый кратчайшій путь изъ Парижа въ Митаву лежить черезъ Варшаву. Извъстія, приходившія изъ отдаленной Москвы, въ которой короновалась Елизавета, скоро указали ему другой путь и даже иную цёль. Елизавета все еще была не замужемь, и его дъятельные друзья, Ла-Шетарди, очень энергичный французскій посланникь, и Лестокь, самый отважный интриганъ, оба въ перепискъ съ графомъ Саксонскимъ старались открыть передъ его глазами ослепительный горизонть. Онъ даль соблазнить себя. Побъдитель при Прагъ (1741 г.), побъдитель при Эгръ (1742 г.), онъ получиль отпускъ и въ то время, когда французская армія покидала столицу Богеміи, онъ углублялся въ негостепріимныя равнины Россіи. 11-го іюня 1742 года онъ видить, наконець, Елизавету, которая въ тоть же день приглашаеть его танцовать съ ней контрдансь. Черезъ два дня Ла-Шетарди даетъ званый объдъ въ честь

<sup>\*)</sup> Vitzthum, Maurice de Saxe, 1867, etp. 379.

знатнаго путешественника. Императрица забажаеть туда съ прогулки верхомъ. На ней мужское платье, върный признакъ-мы вернемся къ этой чертв,-что она готова пококетничать. Она обращается съ Морицомъ по-товарищески съ очаровательной фамильярностью и долго сидить въ его обществъ. 18 іюня снова встръчаются у Воронцова за завтракомъ по-русски, который продолжается девять часовъ. Вставъ изъ-за стола, гости садятся на лошадей сопровождать царицу, галопомъ мчащуюся по иллюминованнымъ московскимъ улицамъ. Гроза заставляеть веселую кавалькаду скрыться въ Кремлъ, гдъ Елизавета сама показываетъ Морицу принадлежности коронованія. Потомъ снова садятся въ съдла, и императрица какъ бы невзначай спрашиваеть Шетарди, не хочеть ли онъ угостить ее ужиномъ. Посланникъ быль уже предупрежденъ. Прівхавъ къ его дому въ часъ ночи, нашли великолъпную иллюминацію, на площади фонтаны бълаго и краснаго вина для народа, собиравшагося толпами. Два стола на двадцать и на тридцать кувертовь, блестяще сервированожидали ужинающихъ. Елизавета перемънила стюмь-она промокла-и, какъ говорить саксонскій посоль Пецольдъ, "было около шести часовъ утра, когда ея величество, затмевая солнце блескомъ своей красоты, довольная, удалилась" \*).

Но завязавшійся романь сразу обрывается на этой, такъ много об'вщающей глав'в, такъ какъ Морицъ не замедлиль зам'втить, что для него н'вть м'вста около императрицы иначе, какъ только во время такихъ кутежей. Онъ скоро покидаетъ Москву, а вскор'в за нимъ сл'ёдуетъ и Шетарди.

Я остановился на этомъ эпизодѣ, потому что въ немъ рельефно обрисовывается общая физіономія русской исторіи за вторую четверть восемнадцатаго вѣка. Здѣсь, видимо, царить полнѣйшая неурядица, прихоть и бурныя столкновенія личныхъ честолюбій и страстей. Въ зависимости отъ плановъ Морица и "влюбчивости" петербургскихъ красавицъ, судьба

<sup>\*)</sup> Депеша отъ 25 іюня 1742 г., Дрезденскій Архивъ; депеша Шетарди отъ того же числа, Иностр. Дѣла, Россія; Веберъ, указ. соч., 185 стр.

Курляндіи, кажется, предоставлена игрѣ любви и случая, при чемъ политическій интересъ Россіи въ этомъ не принимаетъ никакого участія. Однако, впослѣдствіи только этотъ интересъ и преобладаетъ. Морицъ, Меншиковъ, Биронъ по очереди исчезають, во всякомъ случаѣ русская гегемонія прогрессируеть на берегахъ Балтійскаго моря, русскій протекторатъ все сильнѣе укрѣпляется въ Митавѣ и, когда наступаетъ моментъ, Екатеринѣ ІІ надо только протянуть руку, чтобы овладѣть добычей, которую всѣ эти соперники, даже не думая объ этомъ или даже не желая этого, отдали въ ея руки.

### ГЛАВА ІУ

# Императоръ забавляется. — Петръ II.

І. Воспитаніе молодого императора.—Многооб'ящающее начало.—Стремленіе къ ученію и благородные инстинкты.—Выборъ воспитателя.—Остерманъ.-Водвореніе въ дом' Меншикова.-Искусная политика фаворита.-Онъ старается помириться съ Долгорукими и удаляеть фамилію Голштинскую.-Полный тріумфъ.-П. Бользнь временщика.-Либеральныя мъры Верховнаго Совъта. Освобождение Евдокіи. Новыя въянія. Сестра и тетка.—Наталія и Елизавета.—Соперникъ.—Иванъ Долгорукій.—Его семья возвращается къ прежнимъ чувствамъ.-Петръ пріобрътаеть вкусъ къ независимости и разсѣянной жизни.-Удовольствія охоты и удовольствія любви.—Участіе въ кутежахъ.—Марія Меншикова забыта.—Выздоровѣвшій временщикъ пытается реагировать.—Конфликты.—Ораніенбаумскій праздникъ.--Немилость.--Ссылка Меншикова ВЪ Ораніенбаумъ.—Разрывъ помолвки.-- III. Новыя соперничества.-- Борьба Остермана и Наталіи Алексвевны съ Долгорукими. Отъвздъ въ Москву. Надежда Остермана на Евдокію.--Мать и внукъ.--Разочарованіе.--Торжество Долгорукихъ.--Коронованіе. — Ссылка Меншикова въ Сибирь. Верезовъ. Плачевная судьба семьи.—IV. Петръ II продолжаеть забавляться.—Напрасно стараются заинтересовать его делами.-Его увлечение охотой и страсть къ кутежамъ усиливаются.-Кровосмъсительная любовь.-Эгерія, превратившаяся въ вакханку.-Кочевая жизнь.-Новая склонность.-Немилость Елизаветы.—Смерть Наталіи.—V. Екатерина Долгорукая.—Романтическое прошлое.-Искусное кокетство.-Бродячая жизнь.-Нать более правительства.-Въ Горенкахъ.-Разочарование и недовфрие.-Попалъ въ ловушку.

I.

Заглавіе, которое я даль этой книгѣ, кажется мало подходящимъ на первый взглядъ къ новому двухлѣтнему періоду, къ которому я перехожу, потому что въ теченіе его на тронѣ не императрица, а императоръ. Если же вглядѣться поближе, то оно великолѣпно подходить. Въ это время женщины царили на самомъ дѣлѣ больше, чѣмъ когда-либо, и если въ это время не всегда правили временщики, такъ это потому, что иногда совсѣмъ не было правительства.

Преемникъ Екатерины II былъ только трехъ лѣтъ, когда умерла его матъ, несчастная Шарлотта Вольфенбюттельская. Двѣ женщины изъ народа, необразованныя и грубыя, одна—вдова портного, другая—кабатчика, замѣнили ее при немъ. Одинъ нѣмецъ, по профессіи учитель танцевъ, научилъ его читатъ и писатъ, а такъ какъ онъ нѣкоторое время служилъ матросомъ, онъ также захотѣлъ даватъ ему уроки мореплаванія. Въ 1719 году, по смерти его отца, двое болѣе серьезныхъ воспитателя, русскій Мавринъ и венгерецъ Заикинъ \*), были приставлены къ ребенку; но Петръ совсѣмъ не интересовался его успѣхами, которые оставались очень неудовлетворительными. Когда Заикинъ попросилъ царя присутствовать на экзаменѣ его ученика, онъ съ гнѣвомъ прогналъ его.

Соединяя свои интересы и свои успѣхи вь будущемъ съ интересами царевича, реакціонная партія съ удовольствіемъ смотрѣла на такую заброшенность. Къ мысли возстановить въ его лицѣ естественный порядокъ престолонаслѣдія примѣшивалась съ этой стороны надежда на возможный возврать къ традиціямъ національной жизни, когда обходились безъ школъ. Не менѣе заманчивая перспектива ограниченія самодержавной власти, чего легче достигнуть при государѣ невѣжественномъ, тоже дразнила воображеніе многихъ, и Петръ Ц, при своемъ восшествіи на престолъ, казался вполнѣ созданнымъ для того, чтобы оправдать всѣ эти разсчеты.

Ему шелъ двънадцатый годъ и онъ ничъмъ не объщалъ походить на своего дъда. Физически и нравственно онъ больше походилъ на мать. Нъжная душа Шарлотты, казалось, перешла въ его широко раскрытые глаза и въ его пріятное лицо, какъ ея грація перешла въ изящную фигуру юнаго князя. Иностранные дипломаты единодушно восторгались его при-

<sup>\*)</sup> Я не смогь узнать его настоящаго имени, которое, должно быть, было передълано на русскій ладъ.

вътливостью, а народъ съ удовольствіемъ приписываль ему черты великодушія, доброты, снисходительности, которыя сдълали бы изъ него примърнаго государя. Приводили письмо, написанное имъ сестръ, въ которомъ онъ говорить, что онъ объщаетъ подражать императору Веспасіану, который желаль, чтобы никто никогда не уходиль отъ него съ печальнымъ лицомъ.

Нравственная физіономія одиннадцатильтняго ребенка не можеть быть точно опредёлена. Въ ней еще нёть ничего опредъленнаго. Возможно, что сынъ Алексъя носиль въ себъ зачатки всёхъ качествь, которыми его надёляли; воспитаніемъ хотіли ихъ развить, но, къ несчастію, едва начавшись, задача Мавриныхъ и Заикиныхъ была оборвана, уступивъ мѣсто всевозможнымъ увлеченіямъ, всевозможнымъ искушеніямъ, всёмъ отравамъ неограниченной власти. Сначала ребенокъ, правда, покорно принялъ положеніе, созданное силою обстоятельствъ. Онъ имъль обыкновение называть Меншикова ,батюшкой", и такъ и продолжалъ. Онъ даже позволилъ увезти себя изъ царскаго дворца, такъ какъ временщикъ боялся, что тамъ ему нельзя будеть поближе смотр'вть за нимъ. Подъ предлогомъ, что тело покойной императрицы должно быть тамъ выставлено въ теченіе нъсколькихъ недёль, будущій тесть пом'єстиль своего будущаго зятя въ собственномъ домъ, на Васильевскомъ островъ. Онъ отпустилъ обоихъ его воспитателей, которыхъ онъ справедливо находилъ недостаточными, и доказаль свою прозорливость, если не мудрую предусмотрительность, замёнивъ ихъ Остерманомъ. Уже возведенный въ рангъ вице-канцлера и доказавъ на этомъ посту выдающіяся качества, хитрый вестфалець, дипломатическій таланть котораго признаваль Петрь, выказаль себя очень хорошимъ педагогомъ. Расписаніе занятій, составленное имъ по-нъмецки и опубликованное позже въ русскомъ переводъ будущимъ воспитателемъ Екатерины II, Ададуровымъ, выставляеть его въ этомъ отношеніи въ очень благопріятномъ світі. Короткіе и искусно варьируемые уроки, очень широкій методъ, дававшій предпочтеніе дружескимъ разговорамъ ученика и учителя, составляли основу избраннаго имъ преподаванія.

Ученіе сначала мальчику понравилось, понравился и учитель. Утромъ, проснувшись, онъ въ одной рубашкъ бъжалъ къ нему. И Меншиковъ сначала только хвалилъ юнаго императора. 12-го мая происходило большое празднество въ дом'в на Васильевскомъ островѣ, куда былъ приглашенъ дворъ привътствовать императора въ только что занятыхъ аппартаментахъ. Появившись на этомъ собраніи, Петръ ІІ съ решительнымъ видомъ вышелъ на середину и сказалъ громко: "Сегодня я хочу уничтожить фельдмаршала!" Общее смятеніе! Подъ этимъ именемъ обыкновенно подразумъвался Меншиковъ. Но маленькій императоръ тотчасъ же даль понять милой улыбкой, озарившей его лицо, что незачёмь было волноваться. Онъ важно вынуль изъ кармана и протянуль своему будущему тестю грамоту, въ которой онъ наименовалъ его генералиссимусомъ. Меншиковъ напрасно просилъ этотъ чинъ у Екатерины.

22-го слѣдующаго мая,—похороны императрицы состоялись 16-го мая,—члены верховнаго совѣта отправились къ новому главнокомандующему арміей и одобрили ту статью завѣщанія умершей, которая относилась къ браку Петра II съ Маріей Меншиковой. Черезъ два дня помолвка была отпразднована съ большимъ блескомъ; женихъ былъ очень любезенъ, отвѣчая поцѣлуями въ губы на цѣлованіе рукъ и лично раздавая кубки съ венгерскимъ виномъ. Невѣста въ то же время получила титулъ императорскаго высочества, дворъ и содержаніе въ тридцать четыре тысячи. Ея тетка, Варвара Арсеньева, старая интриганка, злой геній семьи, названная гофмейстериной двора будущей императрицы, заставляла статсъ-дамъ цѣловать и у нея руки \*).

На вершинѣ власти, куда онъ теперь добрался, Меншиковъ выказалъ большую ловкость. Сознавая необходимость найти опору для чудовищнаго зданія своихъ успѣховъ, онъ рѣшился искать ее въ рядахъ той самой аристократіи, позоръ и посрамленіе которой онъ составлялъ до сихъ поръ. Восшествіе Петра II, отчасти, произошедшее благодаря его стара-

<sup>\*)</sup> Михневичъ, Деп невъсты Петра II. (Исторические очерки и разсказы, 1900).

ніямъ, уже примирило его съ Голицыными. Князя Алексѣя Григорьевича Долгорукаго онъ назначилъ гофмейстеромъ двора великой княжны Наталіи Алексѣевны, сестры императора, и еще вторымъ воспитателемъ, помощникомъ Остермана. Сынъ князя, Иванъ, замѣшанный въ дѣло Девьера и исключенный изъ гвардіи, снова получилъ свой прежній чинъ, и Меншиковъ далъ ему подружиться съ молодымъ императоромъ. Михаилъ Владиміровичъ Долгорукій получилъ кресло въ сенатѣ, а его братъ Василій былъ такъ тронутъ этимъ, что въ письмахъ къ Меншикову называлъ его "государемъ и отцомъ" \*).

Во враждебномъ лагеръ осталась семья Голштинскихъ, побъжденныхъ, но нетерпъливо поднимавшихъ голову. Съ 19 мая она опала со смертью жениха Елизаветы, умершаго отъ осны. Подъ предлогомъ опасенія заразы, Меншиковъ заключиль герцога и его жену въ карантинъ и такъ плохо обращался съ ними все время, что въ концв поля чета рышила покинуть Россію. Меншикову только этого и нужно было, и онъ выказаль большую уступчивесть на свой ладъ въ устройствъ ихъ политическихъ и денежныхъ дълъ, которыя предъявили при отъезде дочь Петра Великаго и ея супругь. До тъхъ поръ, пока вопросъ о Шлезвигъ не получить окончательнаго решенія въ договорахъ, заключенныхъ по этому поводу между Швеціей и императоромъ, они получають пенсію въ сто тысячь флориновъ. Изъ милліона, объщаннаго герцогинъ Голштинской, двъсти тысячъ рублей должны быть уплачены немедленно, а остальные въ теченіе восьми літь. Но временщикъ вычелъ въ свою пользу за комиссію шестьдесять тысячъ рублей. Обладатель огромнаго состоянія, постоянно увеличивавшагося, благодаря его хищеніямъ, онъ быль въ одно и то же время жаднымъ и расточительнымъ. Онъ еще выудиль у герцога письменное обязательство въ двадцать тысячъ рублей, въ подарокъ Басевичу, который никогда не получилъ изъ нихъ ни гроша. 25 іюля 1727 года Анна Петровна отплыла въ Киль, гдв черезъ годъ родился будущій мужъ Екатерины II.

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 103.

Успоконвшись съ этой стороны, Меншиковъ еще легче раздѣлался съ нѣсколькими менѣе серьезными противниками, отправивъ Шафирова въ Архангельскъ, Ягужинскаго на Украйну и замѣстивъ освободившіяся, такимъ образомъ, мѣста своими ставленниками. Ето безпокоилъ императорскій кабинеть, находившійся подъ управленіемъ Макарова, такъ какъ онъ при Екатеринѣ І пріобрѣлъ исключительную независимость. Онъ уничтожилъ его, какъ безполезный институтъ при малолѣтнемъ императорѣ, назначилъ Макарова президентомъ финансовой комиссіи и чувствовалъ себя обладателемъ власти, у которой нѣтъ ни препятствій, ни предѣловъ. Но какъ разъ въ этоть моменть его постигла случайная неудача, которая должна была стать для него роковой.

### II.

Въ первыхъ числахъ здоровье временщика, до сихъ поръ крвпкое, пошатнулось. У него появилось кровохарканье, и его считали безнадежнымъ. Онъ самъ видель опасность и прямо смотрёль на неизбёжное съ мужествомъ и благородствомъ, которыя и позже не покидали его среди обстоятельствъ, способныхъ убить самыя крепкія сердца. Онъ составиль для своего воспитанника родь завѣщанія, очень возвышеннаго по характеру, и написаль въ верховный советь, поручая ему свою семью. Криній его организмъ одержаль черезъ нѣсколько недѣль побѣду; но за это время и верховный совъть, и самъ Петръ II привыкли обходиться безъ него. Совъть, получивъ свободу дъйствій, началь добиваться популярности, проводя много міропріятій либеральнаго характера, какъ, напримъръ, уничтожение каменныхъ столбовъ и кольевь, на которыхь, въ самомъ центръ Петербурга, продолжали разлагаться тела и головы казненныхь, отравляя воздухъ и предлагая иностранцамъ зрѣлище, ничуть не подходившее къ европейскому лоску, который Петръ хотвлъ придать своей столицъ. Это было предисловіе къ уничтоженію преображенскаго приказа, бюро политическаго розыска, поставлявшаго палачей, которое въ парствование Петра И

постепенно уничтожилось совствить. Извъстный толчекъ въ этомъ направленіи быль данъ, правда, самимъ Меншиковымъ. Такъ, въ его присутствіи и съ его именно согласія въ первомъ же заседаніи, руководимомъ Петромъ ІІ, советь решиль возстановить гетманство въ Малороссіи, положивъ конецъ режиму насилія и произвола. Со времени заключенія въ крупость, при Петръ Великомъ, ея временнаго гетмана, Полуботка, область управлялась коллегіей, которая вершила ея судьбы вполнъ самостоятельно изъ Петербурга. Другими постановленіями им'влось въ виду облегчить бремя и снять путы, наложенныя на торговлю фатальной политикой Преобразователя. Но, въ отсутствіе временщика, совъть далеко ушель въ этомъ направленіи. На следующій день после того, какъ Меншиковъ слегъ въ постель, по указу была выпущена изъ Шлиссельбурга Евдокія Лопухина, инокиня Елена, какъ ее звали съ 1718 года \*). Меншиковъ прекрасно понималъ, что нельзя держать въ тюрьмѣ бабку царствующаго императора: онъ не могъ взглянуть ей въ глаза.

На самомъ дёлё, были ли дёйствительны лишенія долгаго заключенія, которому теперь быль положень конець? Въ послѣднее время по этому поводу возникли сомнѣнія. Въ монастырѣ на Ладожскомъ озерѣ Евдокія имѣла удобное пом'вщеніе, для услугь три монашки и достаточную суммунъсколько соть рублей вь годъ-на свои нужды. Въ ея апартаментахъ воздвигли алтарь и тамъ служили объдню. Позже, во время ея заключенія въ Шлиссельбургь, Меншиковъ слалъ приказъ за приказомъ приставленному следить за ней офицеру, чтобы она ни въ чемъ не нуждалась. повторность этихъ приказаній заставляеть ваться въ ихъ действительности, а въ переписке Остермана съ этой трогательной жертвой страстей Петра Великаго есть очень краснорвчивые намеки на испытанныя ею муки \*\*).

Въ то же время Верховный Совъть постарался уничтожить всякій слъдъ процесса 1718 года. Лица, имъвшія экземпляры опубликованнаго по этому поводу манифеста съ

<sup>\*)</sup> См. Петръ Великій.

<sup>\*\*)</sup> Переписка русскихъ государей, III, 37.

перечисленіемъ преступленій Евдокіи и Глѣбова, были приглашены, подъ страхомъ самаго суроваго наказанія, передать ихъ въ руки предназначенныхъ для этого властей. Меншиковъ, выздоровѣвъ, не осмѣлился отмѣнить этихъ распоряженій. Только онъ отказался позволить Евдокіи пріѣхать въ Петербургъ. Подъ предлогомъ, что коронація въ ближайшемъ времени заставить ея внука покинуть новую столицу, онъ послалъ старую царицу въ Москву, гдѣ она вскорѣ должна была увидѣть его. Петръ ІІ не противорѣчилъ.

Со своей стороны и онъ началъ поступать независимо. Вырвавшись во время этихъ нѣсколькихъ недѣль отъ строгой опеки, въ которой его держаль будущій его тесть, онъ сначала бросился въ сторону Остермана, который, менже суровый и грубый, болже мягкій и болже снисходительный, во всякомъ случай болйе нравился ему. Но тотчасъ же начались новыя вліянія. Общество воспитателя было поучительно и пріятно, но общество Наталіи Алексвевны было еще притягательнъе. Всъ современники, русскіе или иностранцы, въ одинъ голосъ восхваляють, если не красоту, то по крайней мъръ неотразимую прелесть этой царевны. Она была мало красива, сильно обезображена осной и слегка курноса. Но, на годъ только старше своего брата, она выказывала разнообразно развернувшійся умъ, доступный для самыхъ возвышенныхъ идей, сердце, открытое для самыхъ благородныхъ чувствъ. Она давала прекрасные совъты юному императору, уговаривала его работать и избъгать дурного общества, и онъ, казалось, сначала слушался ея. Мы имвемъ сочиненіе, въ которомъ онъ пытается выразить красивымъ языкомъ его тогдашнія чувства. Теорія просв'ященнаго деспотизма, изложенная на плохой латыни, перемъщивается здъсь съ выраженіемъ нѣжной благодарности любимой сестрѣ, помогшей автору получить воспитаніе, должное для хорошаго императора. Къ несчастію съ сестрой появилась также на Васильевскомъ островъ тетка, красивая и жизнерадостная Елизавета, а посл'ядняя не говорила ни о работ'я, ни о добродътеляхъ. Въ семнадцать лъть, съ рыжими волосами и бойкими глазами, со стройной таліей и пышной грудью, она

была само удовольствіе, пыль чувствъ и страстей. Она начала съ самаго невиннаго вида, прививъ своему племяннику любовь къ физическимъ упражненіямъ, въ которыхъ она блистала, какъ неустрашимая навздница и неутомимая охотнипа. Когда наступило лъто, она каждый день утаскивала его на прогулки верхомъ или на охоту, и прощай учебныя тетради! Остерманъ позволяль все это; послёдовательность мыслей составляла часть его достоинствъ, а мы знаемъ, какую мысль онъ лелвяль по поводу молодой четы. Воспитанникъ скоро уже такъ велъ себя, что оправдывалъ надежды учителя. Сынъ Алексвя обнаружиль большую раннюю зрълость чувственной точки эрвнія, и на охотахь, на которыя онъ вздиль съ Елизаветой, вскорв его главнымъ образомъ интересовала не пернатая или четвероногая дичь. Но у Остермана не было опытности въ педагогикъ, какъ и въ любви. Сама Елизавета была слишкомъ неопытна, а ея племянникъ слишкомъ робокъ, чтобы путь, на который они вступили подъ благосклоннымъ окомъ учителя, не быль усвянъ препятствіями и окруженъ безднами Возвращаясь съ охоты, Петръ II вздыхаль по теткъ и сочиняль въ честь ея плохіе стихи, но когда наступала ночь, онъ убъгаль въ компаніи съ Иваномъ Долгорукимъ къ удовольствіямъ болве доступнымъ, о которыхъ заставляль его думать и желать ихъ его романъ. Это уже входило въ привычку, благодаря чего, его товарищъ, неблагоразумно выбранный Меншиковымъ, получилъ право наследовать после него пость фаворита, въ то время, какъ молодой Александръ Меншиковъ, тоже приставленный отцомъ къ императору въ санъ оберъ-камергера и съ чиномъ генералълейтенанта-въ тридцать леть!-вызываль недоброжелательные толки, при чемъ вспоминался первый герцогь Люинь. Замичено было, что съ лентой Андрея Первозваннаго онъ надвль и Екатерининскую ленту, до сихъ поръ дававшуюся только однѣмъ женщинамъ \*).

А Марія Меншикова? Она стушевалась въ этой новой жизни. Обладая нѣсколько холодной красотой, лишенная вызывающихъ манеръ и чарующихъ прелестей, которыя плѣ-

<sup>\*)</sup> Долгоруковъ, Записки І, 11.

няли ея жениха въ Елизаветв, она никогда ему не нравилась, а теперь внушала чувства, очень близкія къ отвращенію. Онъ сравниваль ее съ мраморной статуей. Даже передають, что онъ однажды бросился на колвни передъ сестрой Наталіей, предлагая ей свои часы, чтобы только она избавила его отъ нея. Столь же скромная, какъ и гордая, она съ своей стороны отказалась бороться съ немилостью, которую всв окружающіе Петра, какъ мужчины, такъ и женщины, старались сдёлать окончательной.

Когда Меншиковъ вернулся на сцену, онъ подействовалъ на всёхъ, какъ холодный душъ. Его появление въ аппартаментахъ государя было сигналомъ ко всеобщему бъгству, Петръ спасся въ другую дверь, а Наталія выскочила въ окно. Его называли "Голіафомъ", "Левіафаномъ". Наталія, имѣвшая таланть къ подражанію и каррикатурів, вызывала взрывы хохота, передразнивая его манеры. Онъ принесъ свои деспотическія требованія, которыя казались теперь невыносимыми. Онъ счелъ необходимымъ ихъ еще усилить, чтобы дъйствовать противъ замфченныхъ симптомовъ возмущенія. имъ "Прежній деспотизмъ-игрушки въ сравненіи съ тъмъ, что царить въ настоящее время", —писалъ Лефортъ 5 августа 1727 г. \*). Происходили столкновенія. Цехъ петербургскихъ каменщиковъ поднесъ императору подарокъ въ 9.000 червонцевъ, Петръ послалъ деньги Елизаветъ, которая была большой мотовкой. Когда Меншиковъ встретилъ несшаго большой мешокъ, то загородилъ ему дорогу. Императорская казна была пуста, и такая помощь была для нея очень пріятна. Петръ возмутился: "Я покажу тебь, кто изъ насъ двоихъ императоръ!" Меншиковъ не обратилъ вниманія на эти слова, бывшія предупрежденіемъ. Можеть быть, у него не было другого средства поддержать свой авторитть, какъ только съ помощью свойственныхъ ему крутыхъ мфръ. Онъ открыто возсталъ противъ склонности, которую его воспитанникъ выказываль къ Елизаветв и которую иностранные дипломаты уже считали "страстью". Когда однажды государь спросиль у него 500 червонцевъ, онъ строго спросиль его: "Для чего?"-

<sup>\*)</sup> Сборникъ, III, 487.

"Мить они нужны". Онъ догадывался что эти деньги были снова для царевны, и осмълился велъть отнять ихъ у нея. То онъ разсчитываль лакея, заслужившаго любовь молодого государя своей услужливостью, то отвъчаль грубымъ отказомъ съ этой стороны. Но средство не помогло.

Но то, что составляло силу этого авантюриста, долгая привычка, престижь положенія, которое составляло одно неразрывное съ существованіемъ государства, очевидная невозможность разрушить его, не пошатнувъ основъ государства, -- все это исчезло за время фатальной бользни, изъ которой временщикъ поднялся, какъ выходецъ съ того свъта. Государство просуществовало безъ него. По какому же праву онъ хотель занимать въ немъ такое мъсто? Зависти и соперничества, подавленныя или удовлетворенныя, снова подняли голову. Долгорукіе, сначала примирившіеся, считали, что въ милостяхъ, оказываемыхъ одному изъ нихъ, поднимается новая заря, и вернулись къ своимъ прежнимъ стремленіямъ. Видя собиравшуюся надъ его головой грозу, Меншиковъ попробоваль посильнее опереться на Голицыныхъ. Быстро устроенная свадьба между его сыномъ и дочерью фельдмаршала Михаила Михайловича, казалось, обнадеживала его съ этой стороны. Но средство не помогло.

Гроза разразилась въ сентябръ. Окончивъ постройку часовни въ своемъ ораніенбаумскомъ помъстьи, Меншиковъ ознаменовать ея освъщение великолъпнымъ предполагаль праздникомъ, на которомъ не могъ не присутствовать воспитанникъ, отвергнувъ, такимъ образомъ, всв толки, которые уже носились объ охлажденіи ихъ отношеній. На самомъ дёлё Петръ об'вщался прівхать туда; но, для того ли, чтобы устранить естественное щекотливое положение для своей дочери, по бравадъ ли, но временщикъ отказался пригласить Елизавету, и въ самый последній моменть, императоръ, находившійся въ сосъднемъ петергофскомъ дворць, даль знать, что онъ не прівдеть. Все же празднество было великолепное. Члены верховнаго совъта, Голицыны въ полномъ составъ, канцлеръ Головкинъ, хотя и обиженный немилостью къ его зятю Ягужинскому, генералы: Волковъ, князь Шаховской, Сенявинъ присутствовали на немъ. Өеофанъ Прокопо-

вичь совершаль богослужение. Во время объда были произведены пушечные выстрёлы. Но, выйдя изъ-за стола, члены совъта поспъшили въ Петергофъ, чтобы донести на своего хозяина, который въ часовив занялъ место, предназначенное для государя! На другой день Волковъ посовътовалъ временщику также присоединиться къ императору, и, посяв нъкотораго колебанія, Меншиковь съль въ карету еще подъ звуки артиллерійскихъ выстр'вловъ, которые сопровождали всв его перевзды. Такъ какъ это быль день именинъ Елизаветы, изъ-за остатка упрямства и заносчивости, онъ устроилъ такъ, чтобы прибыть на вечеръ только довольно поздно, и не могь видъть императора. Въ Петергофъ у него былъ свой аппартаменть, и тамъ онъ провель ночь; но когда утромъ онъ явился къ его величеству, ему сказали, что императоръ рано увхалъ на охоту. Это пахло разрывомъ. Онъ пошелъ къ Наталіи, которая, завидівь его, тотчась же выскочила въ окно. Елизавета согласилась его принять, но, ловкій царедворецъ до конца, онъ только жаловался на неблагодарность императора и говориль, что все бросить и уйдеть въ украинское войско. Она, казалось, ничуть не была испугана этой угрозой. Онъ набросился на Остермана, думая разделаться съ нимъ со своей обычной грубостью.

— Вы совращаете императора изъ православной вѣры! За это преступленіе вы рискуете быть колесованнымъ.

Вице-канцлеръ не сморгнулъ и отвътилъ своимъ шипящимъ голосомъ, смотря прямо въ глаза "Голіафу":

- Колесованіе—за другія злод'вянія.
- Какъ вы смвете? За какія?
- Напримѣръ, за поддѣлку монеты.

Это слово грубо поразило Меншикова. Его уже давно обвиняли въ занятіяхъ такого рода; но чтобы вполив осторожный человѣкъ, какимъ былъ Остерманъ, осмѣлился повторять подобные намеки, надо было, чтобы немилость, видимая изъ поведенія Петра, была окончательной. Петръ былъ еще только ребенокъ, Меншиковъ располагалъ всѣми государственными силами. Можетъ быть, рѣшительный шагъ могъ бы спасти его. Но потому ли, что недавняя болѣзнь отняла у него энергію, или потому, что долгій опыть указывалъ ему

на безполезность борьбы, онъ не предприняль ничего, вернулся въ Петербургъ и ждалъ событій, которыя не заставили себя ждать. Въ тотъ же день, вернувшись съ охоты, Петръ только на короткое время появился на балу, дававшемся въ Петергофѣ въ честь Елизаветы, и, вернувшись въ свои покои съ озабоченнымъ видомъ, позвалъ маіора гвардіи Салтыкова и отдалъ ему приказаніе взять изъ дома на Васильевскомъ островѣ свои экипажи и личныя вещи. Разрывъ совершился.

Теперь Меншиковъ хватался за все, какъ утопающій, наудачу и вполнъ сознавая, что не помогуть ему тъ послъднія ухищренія, къ какимъ онъ прибѣгалъ. Никто больше не могь ему помочь. Когда благосклонность государя выскользнула у него, подъ его ногами разверзлась пропасть. Онъ послалъ курьера къ князю Михаилу Голицыну. Гвардія съ уваженіемъ смотрёла на стараго вояку и согласится, можеть быть, повиноваться ему. Онъ велълъ позвать Зайкина, слишкомъ поздно раскаявшись, что замѣниль вестфальцемъ венгерца. Но одинъ былъ въ окрестностяхъ Москвы, а второй-по пути на родину. У нихъ не было времени прівхать, да впрочемь, если бы они и были здёсь, это ни къ чему хорошему не повело бы. Надо было имъть за собой именно юнаго императора, потому что этотъ тринадпатильтній ребенокъ держаль въ своихъ слабыхъ рукахъ все, и людей, и дѣла. На другой же день, 7-го сентября 1727 года, Петръ, уже поселившійся въ лътнемъ дворцъ, предупредилъ гвардію и верховный совътъ, что отнынъ они будутъ получать предписанія только отъ него одного. Временщикъ побъжаль во дворецъ и не былъ принять. На следующій день, приказавь снять почетный карауль, который стояль у дверей генералиссимуса, Салтыковъ объявиль ему, что онъ арестованъ \*).

Меншикова поразиль ударъ, и ему была пущена кровь. Его жена, его невъстка Арсеньева и его сынъ дождались императора у выхода изъ церкви и бросились ему въ ноги. Онъ ушелъ, не сказавъ ни слова. Объ женщины обратились къ Наталіи и Елизаветъ, сопровождавшимъ государя, но получили отъ нихъ только презрительный взглядъ. Нъкоторые

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 142.

историки \*) ошибочно примъшали къ этой отчаянной попыткъ невъсту царя. Она слишкомъ уважала себя! Но жена Меншикова заслуживала лучшаго пріема. Это была женщина, уважаемая всёми. Молодость жестока. Несчастная цёлый часъ ползала на коленяхъ передъ Остерманомъ и не добилась ничего. Придя въ себя, временщикъ написалъ тому, котораго онъ не имълъ болъе счастья назвать своимъ зятемъ, письмо, въ которомъ говорилъ, что онъ не чувствуетъ за собой никакой вины, но, тъмъ не менъе постигнутый несчастіемъ, что не понравился государю, онъ умоляеть простить его и, въ уважение его старыхъ заслугъ, просить отпустить его на свободу и дать почетную отставку. Другое письмо, почти въ такихъ же выраженіяхь, онъ отправиль Наталіи. Оба письма остались безъ отвёта. Счастье Алексашки, какъ Петръ называлъ своего товарища, измѣнило ему. Удививъ міръ своими размѣрами и, казалось, презирая время своей прочностью, зданіе рухнуло, какъ карточный домикъ. Построенный вообще на зыбкой почвѣ царскаго благоволенія, фаворитизмъ всегда здёсь, какъ и вездё, имёль тоть хрупкій характерь, который отчасти смягчаеть его недостатки.

9 сентября Петръ подписаль указъ, составленный Остерманомъ, по которому Меншиковъ ссылался въ свое помѣстіе Ораніенбургъ (теперь Раненбургъ Рязанской губерніи). Ех-временщикъ лишался своихъ должностей, чиновъ и орденовъ и долженъ былъ подписать обязательство ни съ кѣмъ не вступать въ переписку. Въ то же время по церквамъ былъ разосланъ приказъ не поминать больше въ молитвахъ ех-невѣсту императора. На другой день семья оставила Петербургъ съ поѣздомъ, болѣе чѣмъ княжескимъ: четыре кареты по шести лошадей, сто пятьдесятъ берлинъ, одиннадцатъ фургоновъ и сто сорокъ семь слугъ. Толпа смотрѣла на кортежъ равнодушно. Она мало интересовалась этими поворотами колеса фортуны причины которыхъ были ей неизвѣстны, а послѣдствія не касались ея. Разсказывали, что изгнанникъ просилъ займа у прусскаго короля, обѣщая выплатитъ его,

<sup>\*)</sup> Костомаровъ, Монографіи, XIV, 414, потомъ Лефортъ (Сборпикъ, III, 493). Ср. Михневичъ, указ. соч.

когда сдѣлается императоромъ; что онъ хотѣлъ удалить офицеровъ гвардіи и замѣстить ихъ своими ставленниками; что завѣщаніе Екатерины было поддѣлано имъ \*). Но разсказы эти исходили не изъ придворнаго круга.

Въ этой средъ, напротивъ, послъ отъъзда Меншикова, съ каждымъ днемъ, а върнъе съ каждымъ часомъ, дъла принимали болже грозный для него обороть. Петръ, не безъ нжкотораго колебанія, рішился поднять руку на колосса, который такъ долго заставляль его трепетать. Видя, что онъ теперь поверженъ на землю однимъ щелчкомъ, онъ ръшилъ отомстить ему. Онъ далъ волю своей злопамятности и наговорамъ Елизаветы и Наталіи, которыя приходили въ бітенство по отношенію къ поб'яжденному врагу, и посл'ядній могъ скоро увидъть, что поразившая его немилость была только началомъ и что онъ катится по наклонной плоскости, ведущей въ бездонную пропасть. Курьеры, одинъ за другимъ, летъли за изгнанниками, неся въсти о новыхъ суровыхъ мърахъ: въ Вышній-Волочекъ, приказаніе разоружить слугь бывшаго временщика; въ Тверь, приказъ вернуть въ Петербургъ экипажи и слугь, которые будуть сочтены лишними; въ Клинъ, приказъ взять у Маріи Меншиковой обручальное кольцо и заключить Варвару Арсеньеву въ монастырь. Въ проявленіяхъ безполезной жестокости чувствуется женское вліяніе. З октября, по предписанію, миновавъ Москву, печальный повздъ прибыль въ Ораніенбургь. Домъ Меншикова находился тамъ въ оградъ кръпости, что при данной обстановкъ превращало его въ тюрьму. Ко всемъ дверямъ были приставлены часовые, и бывшій временщикъ могъ писать только въ присутствіи приставленнаго для его охраны офицера \*\*).

Онъ стоически переносилъ испытаніе, предвидя новые удары, которые дѣйствительно не замедлили разразиться. Въ свою очередь и Остерманъ оказался неумолимымъ, настаивая на томъ, чтобы было возбуждено обвиненіе противъ его прежняго покровителя. 9 ноября 1727 года былъ изданъ указъ приступить къ описи его имѣній. На основаніи циркулировав-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 145.

<sup>\*\*)</sup> Еснповъ, Ссылка князя Меншикова, Отечественныя Записки, 1861.

шихъ слухахъ только въ его петербургскихъ домахъ было найдено на двъсти тысячъ рублей столоваго серебра, восемь милліоновъ золотыми червонцами, тридцать милліоновъ серебряной монетой, на три милліона драгодівностей и камней. Но Лефортъ, приводящій эти цифры, самъ находить ихъ маловъроятными \*). По перехваченному письму было еще открыто 70 пудовъ серебряной посуды въ одномъ тайникѣ \*\*). 17 ноября верховный совъть изъ донесенія графа Николая Головина, посланника въ Стокгольмѣ, узналъ о предложеніяхъ бывшаго временщика Швеціи въ ущербъ интересамъ Россіи (см. выше). Началась буря. Полился потокъ обвиненій и все усиливался. Всв прошлыя несправедливости, власти, всевозможныя элоупотребленія припомнились низвергнутому деспоту, въ то время, какъ судебная комиссія постановила арестовать троихъ его сыновей, а ему самому послать запросъ изъ ста двадцати пунктовъ.

Единственное спасеніе оставалось ему: воспользоваться расколомъ, возставшимъ уже въ то время въ рядахъ его противниковъ.

## III.

Съ усиленіемъ вліянія на своего воспитанника, такъ что оно казалось уже опаснымъ, Остерманъ въ свою очередь долженъ былъ пріобрѣсти завистниковъ. Такъ какъ его поддерживала Наталія Алексѣевна, то Долгорукіе и Голицыны собрались вокругь Елизаветы, справедливо считая, что впослѣдствіи она возьметь верхъ. На самомъ дѣлѣ, освободившись отъ Меншикова, молодой императоръ выказывалъ все большую и большую склонность покинуть путь знаній и добродѣтели, на которомъ старались держать его сестра и воспитатель. Отговариваясь заботами правленія, поглотившими теперь его, онъ отказался отъ всякаго ученія; но Верховный Совѣть, въ

<sup>\*)</sup> Сборникъ, III, 507.

<sup>\*\*)</sup> Лефортъ, депеша отъ 20 декабря 1727 г., неопубликованная въ Сборникъ (Дрезденскіе Архивы).

которомъ теперь онъ рѣшилъ предсѣдательствовать лично, оть этого на своихъ засѣданіяхъ видѣлъ его не чаще. Въ декабрѣ 1727 года, Лефортъ, рисул портретъ государя, даетъ слѣдующія указанія о его препровожденіи времени:

"У государя нѣть другого занятія, какь бѣгать днемъ и ночью по улицамъ въ компаніи царевны Елизаветы и сестры, посѣщать камергера (Иванъ Долгорукій), пажей, поваровъ и Богь еще знаеть кого...

"Кто бы могь повёрить, что эти безумцы (Долгорукіе) способствують всевозможнымь кутежамь, внушая (царю) привычки послёдняго русскаго. Я знаю одну комнату, прилегающую къ билліарду, гдё помощникь воспитателя устраиваеть для него запретныя игры. Въ настоящее время онъ ухаживаеть за женщиной, которая была у Меншикова... которой онъ подарилъ пятьдесять тысячь рублей... Ложатся спать только въ 7 часовъ утра" \*).

Характеръ Петра II развивается за это время все въ менъе и менъе благопріятномъ направленіи. Онъ становится вспыльчивымь, не терпить никакого противортия. Въ день свадьбы Сапъти съ Софіей Скавронской онъ вдругь покинуль столь посреди объда. Онъ сердился на сестру, какъ только она отваживалась на мальйшее замычание. Онь началь пить. Сбитый съ толку, притворившійся больнымъ, следуя тактике, усвоенной имъ, чтобы скрыть свою неудачу, Остерманъ надвялся только на скорую встрвчу непокорнаго ученика съ бабкой, которая несомнённо постарается научить внука лучше вести себя. На другой же день низложенія Меншикова, Петръ, дъйствительно, подписалъ манифестъ о коронаціи, и приготовленія въ этомъ направленіи происходили діятельныя. Такимъ образомъ Евдокія и Петръ II вскор'в должны были увидъться въ Москвъ. Но уже пожилая царица и приписываемое ей вліяніе были предметомъ горячаго соперничества. Письма, посылаемыя ей Остерманомъ, встречались съ посланіями, въ которыхъ страшно заискивали Долгорукіе. Это быль напрасный трудь, потому что она не обнадеживала ни однихъ, ни другихъ. Живя молитвами, постами и ожида-

<sup>\*) 9</sup> и 20 декабря 1727 г. Дрезденскіе Архивы.

ніемъ момента, который вернеть ее, наконецъ, къ прелестямъ семейной жизни, она выказывала полнъйшее равнодушіе къ политическимъ дѣламъ. Горя взаимной ненавистью, противныя партіи, однако, не теряли надежды заинтересовать въ нихъ ея сердце, если не разсудокъ.

Во время отъ

взда въ Москву благоволеніе къ Долгорукимъ, казалось, пошатнулось. Елизавета сум

взля Михаила Голицына, Александра Борисовича
Бутурлина, своего опред

взля михаила Голицына, Александра Борисовича
Бутурлина, своего опред

взля имъ уже и тогда. Въ то же время она
сблизилась съ Остерманомъ, который не отказывался отъ
изв

встнаго намъ плана, тогда какъ Долгорукіе подходили съ
другими видами на особу молодого императора, которые
вскор

в и выказались. Отсюда поддержка, оказанная ими въ
данный моментъ новой попытк

морица Саксонскаго, тогда
какъ испанскій посланникъ съ своей стороны подготовлялъ
проектъ брака царевны съ инфантомъ Донъ-Карлосомъ.

9 (20) января 1728 года Петръ тронулся въ путь со своимъ дворомъ. Словно происходило переселеніе целаго народа. Служащіе всёхъ родовъ сопровождали особу императора, а такъ какъ разнесся слухъ, который поддерживала вельможная партія, что новая столица, можеть быть, покидается навсегда, количество путниковъ приняло небывалые разміры. Петербургь опустыть. Въ Твери Петръ схватиль корь и двъ недъли долженъ былъ пролежать въ постели. Бабка безпокоилась и волновалась. "Пожалуй, свъть мой, проси у братца своего, чтобъ мнв васъ видеть и порадоваться вами: какъ вы и родились, не дали мит про васъ слышать, нежели видъть", --писала она Наталіи. А Остерману: "Злые люди не давали мнъ видъть его столько лъть, неужели Богъ за мои гръхи откажеть мнъ и въ этомъ утъшеніи?" \*). Она хотьла отправиться къ внуку. Когда запозданіе въ приготовленіяхъ къ его въйзду въ Москву задержало его еще на цёлую недёлю у городской заставы, она стала настаивать. Но распутство-смертельный ядъ зла нравствепной чуткости, и Петръ доказывалъ уже сухость сердца, ко-

<sup>\*)</sup> Переписка, III, 111.

торая смущала его прежнихъ поклонниковъ. Онъ сдѣлалъ видъ, что не понимаеть, чего ждеть отъ него эта бѣдная старушка.

Въйздъ состоялся 4 февраля среди всеобщаго восторга. Рѣдко его недостаеть въ подобныхъ случаяхъ. Впрочемъ на берегахъ Москвы-ръки слишкомъ ненавидъли дъда, чтобы внукъ не быль тамъ популяренъ. Но свиданіе, такъ страстно ожидаемое Евдокіей, такъ нетерпъливо подготовлявшееся Остерманомъ, разстроило общія надежды. Внукъ и внучка, чтобы прекратить потокъ изліяніямъ, постарались пригласить на свиданіе третье лицо, Елизавету. Наталія, которую бабка знала за сторонницу идеи реформъ, людей и порядковъ Запада, хотела избегнуть щекотливыхъ темъ, а Петръ боялся попрековъ интимнаго характера. Однако, онъ не избъжаль нъсколькихъ замъчаній по поводу безпутной жизни. Когда Евдокія совѣтовала ему какъ можно скорѣе жениться, хотя бы на иностранкъ, онъ ничего не отвътилъ, оборвалъ разговоръ и думаль, что онь все свое сдёлаль, предоставивь старой затворницѣ почести и матеріальныя блага, въ которыхъ она такъ долго нуждалась. Она получила пенсію въ шестьдесять тысячь рублей и дворь, въ которомь изъ-за мъсть пажей, камергеровъ и мундшенковъ спорили представители высшей знати, князь Елычевъ, князь Хилковъ, князь Лобановъ и двое Лопухиныхъ \*). Послъ чего юный императоръ вернулся къ своимъ развлеченіямъ.

Остерманъ видѣлъ себя болѣе, чѣмъ когда-либо, обезоруженнымъ. Въ атмосферѣ древней столицы, гдѣ онъ находился среди нихъ, Долгорукіе скоро снова пріобрѣли вліяніе. Петръ вскорѣ обнаружилъ ихъ возвышеніе, назначивъ сразу двоихъ членовъ семьи, Алексѣя Григорьевича и Василія Лукича, въ Верховный Совѣтъ. Въ то же время Иванъ Долгорукій наслѣдовалъ Меншикова въ должности оберъ-камергера, и образовавшійся такимъ образомъ тріумвиратъ, казалось, долженъ былъ руководитъ юнымъ императоромъ. Они владѣли имъ, цинично рѣшивъ потворствовать его разгульнымъ привычкамъ, а также обращаться съ нимъ какъ съ человѣкомъ уже

<sup>\*)</sup> Журналь засъданій Верховнаго Совъта, Сборникъ, СV, 177.

взрослымъ, тогда какъ сама Елизавета и Голицыны, не говоря уже объ Остерманъ, видъли въ немъ только ребенка. Эта побъда повернулась противъ ораніенбургскаго изгнанника.

Коронованіе состоялось 24 февраля (5 марта) 1728 года. Черезъ нъсколько дней у Спасскихъ воротъ въ Кремлъ было найдено анонимное письмо, содержавшее горячія похвалы Меншикову въ пику Долгорукимъ. Такіе полемическіе пріемы, замъняя еще отсутствующую періодическую печать, въ обычав того времени. Общественное мнвніе приписывало составленіе письма Голицынымъ. Впослёдствіи, кажется, открыли, что авторомъ его былъ духовникъ Евдокіи, подкупленный сестрой жены Меншикова, Ксеніей Колычевой, жившей въ Москвв \*). Во всякомъ случав, когда Долгорукіе забрали силу, они воспользовались всёмъ своимъ могуществомъ для ужаснаго мщенія. По указу Верховнаго Сов'єта была объявлена общая конфискація всёхъ именій бывшаго временщика, его ссылка въ Березовъ, въ Сибирь, съ женой и дътьми и заключение Варвары Арсеньевой въ болбе отдаленный монастырь, гдв она будеть получать по 25 копеекъ въ день. Везчисленные дворцы и дома, принадлежавшіе осужденному въ Петербургъ, въ Москвъ, въ Ораніенбаумъ, въ Ямбургъ, въ Нарвѣ, въ Эстоніи и Малороссіи (152.356 десятинъ въ одной только этой послёдней, не считая десятковъ квадратныхъ версть лісовъ и пастбищь), роскошная обстановка, деньги (72.570 рублей было найдено въ одномъ московскомъ домъ, куда онъ никогда и ногой не ступалъ), все было поделено между казной и теперешними победителями. Два низшихъ полицейскихъ чиновника (пристава) явились 16 апръля 1728 года объявить приговоръ несчастному и тотчасъ же увезли его въ простой кибиткъ. Въ дорогъ повозка была еще догнана отрядомъ солдать, которые, подъ предлогомъ обыска, отняли у осужденнаго и тв немногія вещи, которыя онъ смогъ захватить, оставивъ ему буквально только то платье, которое было на немъ, и ни одной смѣны бѣлья. Подверглись также конфискаціи вещи жены и дочерей. Княгиня Дарья вывхала больной и умерла 10 мая въ Услоньв, недалеко отъ

<sup>\*)</sup> Маньянъ, 25 апръля 1728. Иностр. Дъла, Россія.

Казани. Мужу едва дали время похоронить ее. На другой уже день его везли съ дътьми по Камъ.

Березовъ, въ 1066 верстахъ отъ Тобольска, на обрывистомъ берегу Сосвы, недалеко отъ ея сліянія съ Обью,маленькій сибирскій городокъ среди тундръ и тайги. Зима продолжается семь-восемь мъсяцевъ, съ морозами. которые часто доходять до 45° Реомюра ниже нуля, при чемъ птицы мерзнуть на лету и лопаются стекла. Въ ноябръ и декабръ солнце восходить въ десять часовъ и заходить въ три. Въ іюнъ оно скрывается за горизонтомъ менъе, чъмъ на два часа, но лъто продолжается только три недъли, а весной и осенью густой тумань закутываеть землю холодными сумерками. Небо всегда въ тучахъ, всегда дуетъ ръзкій вътеръ съ частыми бурями. Меншиковъ прибылъ въ это отчаянное мъсто въ августъ 1728 года. Сначала онъ съ сыномъ и двумя дочерьми быль заключень въ городской тюрьмѣ, а потомъ получиль разрешение построить себе домь. Онъ самь работаль топоромъ, пилой и рубанкомъ, а построивъ домъ, онъ захотълъ добавить къ нему еще церковь, рѣшивъ прилично украсить ее на свои сбереженія. Онъ им'яль десять рублей въ день и сохраниль десять слугь. Онъ не падаль духомъ, не выказывалъ ни отчаянія, ни возмущенія. На суднів, на которомъ онъ плылъ по Камъ, видъли, какъ онъ спокойно поворачиваль вертель \*). Въ Тобольскъ, когда враждебная толпа встрѣтила изгнанниковъ градомъ камней, онъ громко крикнуль: "Вейте меня одного. Пощадите женщинь!" Онъ жаловался только на участь своихъ близкихъ, упрекая себя въ томъ, что доставиль емь несчастіе.

Жертвы революціи, во Франціи, умѣли умирать, жертвы самодержавія, въ Россіи, умѣли переносить свое паденіе, что, можеть быть, труднѣе. Обстоятельства и исключительныя условія существованія всегда содѣйствують развитію особыхъ добродѣтелей и особыхъ пороковъ. Завѣдомый лихоимецъ, вѣроятный фальшивомонетчикъ, Меншиковъ былъ подлъ и великъ. Увѣряють, что онъ пополнѣлъ среди такого суроваго

<sup>\*)</sup> Лефортъ, 14 іюня 1728 г., Дрезденскіе Архивы. Ср. Herrmann, Diplomatische Beitrage, 1870, I, 16.



Петръ Второй.



испытанія, въ то же время, будучи раньше зябкимъ, пріучился къ холоду. Но когда его поразиль ударъ, а въ ноябръ 1729 года послъдовалъ второй ударъ, въ Березовъ не нашлось никого, кто бы могъ во-время пустить ему кровь. Онъ умеръ 56 лътъ. Черезъ мъсяцъ, его любимая дочь, Марія, бывшая невъста царя, послъдовала за нимъ въ могилу. Горе, которое онъ испытывалъ, видя ея угасаніе, ускорило его смерть.

Молва говорить, что несчастная дівушка повінчалась въ Сибири съ княземъ Федоромъ Долгорукимъ, сыномъ Василія Лукича, который, получивъ разрѣшеніе уѣхать за границу, воспользовался имъ, чтобы последовать за этой закатившейся звъздой, страстно влюбленный въ нее, несмотря на ея холодность. Открытіе въ 1825 году въ Березов'в могилы, которую считають за могилу Меншиковыхъ и въ которой было найдено два дътскихъ гробика, дало основание этому слуху. Выдумали, что княгиня Долгорукая скончалась родами, родивъ двухъ мертворожденныхъ близнецовъ, которые были погребены съ ней \*). Даже нашлись вещественныя доказательства, кажется, подтверждающія гипотезу о бракь: драгоцінная шуба, сохранившаяся въ семь священника, благословившаго бракъ, которую считали даромъ супруга по этому поводу; золотой медальонъ съ волосами княжны, повъшенный имъ въ березовской церкви послъ смерти жены \*\*).

Можно извинить нѣмецкаго романиста, избравшаго сюжеть съ такими данными \*\*\*); хотя въ моихъ глазахъ романъ унижаеть въ томъ, что было въ ней по исторіи благороднаго, гордаго и трогательнаго, фигуру героини. Къ несчастію—скорѣе къ счастію въ данномъ случаѣ—историкъ болѣе недовѣрчивъ. Въ ту эпоху за Березовымъ строго слѣдили; повѣнчать тайкомъ тамъ было невозможно, а никакихъ указаній на этотъ бракъ не сохранилось въ дѣлахъ тогдашней полиціи. Марія Меншикова заслуживала названіе, данное ей Петромъ, и невѣроятно, чтобы "мраморная статуя" ожила

<sup>\*)</sup> Шубинскій, Очерки, 1893 г., 129 стр. и сл.

<sup>\*\*)</sup> Топографическая таблица Урала, изданная въ 1852 г. Топографическимъ департаментомъ военнаго министерства, стр. 86.

<sup>\*\*\*)</sup> Августъ Лафонтенъ. Его сочиненіе было переведено по-русски подъ названіемъ "Князь Өедоръ Долгорукій и княжна Марія М...ва".

<sup>4</sup> Преемники Петра

подъ сибирскимъ небомъ. Наконецъ, генеалогія Долгорукихъ въ XVIII столѣтіи извѣстна очень подробно, и князь Федоръ никогда не существовалъ \*). Вѣроятнѣе всего, дочь была погребена рядомъ съ отцомъ, но могила потерялась. Вырытая на берегу Сосвы, она была унесена волнами.

Лвое остальныхъ дътей временщика были возвращены изъ ссылки и бъдствій однимъ изъ его наслъдниковъ, Бирономъ, хотя въ этомъ актъ состраданія никакого значенія не играло чувство великодушія. Лондонскій и амстердамскій банки, въ которыхъ у Меншикова хранились значительныя суммы, -- девять милліоновъ рублей, по нѣкоторымь указаніямъ, — отказались передать ихъ въ руки русскаго правительства. Биронъ тогда решилъ прибегнуть къ соглашенію, женивъ своего брата Густава на дочери покойнаго. Сынъ въ то же время опять получиль княжескій титуль, дві тысячи кръпостныхъ изъ девяти тысячъ, принадлежавшихъ его отпу, и быль назначень прапорщикомь въ Преображенскій полкъ, тогда какъ раньше былъ генералъ-лейтенантомъ. Изъ суммъ, которыя теперь банки согласились выдать, жена Густава Бирона получила милліонъ, а остальное его брать разділиль съ казной. Густавъ сдёлалъ свою жену очень несчастной, и она умерла въ 1737 году, не оставивъ дѣтей \*\*).

#### IV.

Между тъмъ, Петръ II веселился. Въ апрълъ 1728 года извъстіе о рожденіи въ Килъ сына у герцогини Голштинской, будущаго Петра III, послужило предлогомъ къ грандіознымъ празднествамъ. На великолъпномъ придворномъ балу было замъчено отсутствіе Наталіи. Она отговорилась нездоровьемъ; но стало извъстно, что она отправилась провести вечеръ у герцогини Курляндской, и начались всевозможные комментаріи. Говорили, что она ревнуетъ къ Елизаветъ, захвачена въ свою очередь разгульной жизнью, въ которой протекала

<sup>\*)</sup> Михневичъ, указ. соч.

<sup>\*\*)</sup> Долгоруковъ, Записки, І, 287.

жизнь ея брата, разжигаемая кровосмъсительной страстью, превратившись изъ эгеріи въ вакханку. Прождавъ довольно долго, Петръ открыль баль съ теткой, потомъ, разсерженный и раздосадованный, ушель въ сосъднюю комнату пить со своими обычными товарищами. Елизавета продолжала танцовать, и вдругь юный императоръ замътилъ, что Ивана Долгорукаго около него нътъ. Онъ быстро вернулся въ танцовальный залъ, и лицо его исказилось: Елизавета и молодой человъкъ танцовали вмъстъ, и, раскраснъвшаяся отъ пріятнаго движенія, съ затуманенными глазами и высоко вздымающейся грудью, царевна, казалось, позабыла про весь міръ въ опьянъніи данной минуты. Потомъ разсказывали, что Остерманъ поддерживалъ эту ревность, чтобы удалить Долгорукихъ и привести въ исполненіе лелъемый планъ \*).

Послѣ Пасхи Петръ отправился на охоту съ Елизаветой, и Наталіи не было съ нимъ, такъ какъ она серьезно забольна, подтачиваемая печалью, съ признаками чахотки. Но Верховный Совъть и генералитеть получили приказъ сопровождать царя въ этой повздкв, которая должна была продолжиться нёсколько мёсяцевь. Пятьсоть экипажей потянулось изъ помъстья въ помъстье, останавливаясь въ лъсу или въ степи. Охотились на волковъ, лисицъ, зайцевъ съ англійскими собаками; на пернатую дичь съ прирученными соколами и ястребами. Охотились и на медвъдей, но въ это время царь держался вдали. Молодые и сильные слуги въ охотничьихъ ливреяхъ: зеленомъ кафтанъ съ золотымъ или серебрянымъ поясомъ, красныхъ штанахъ и горностаевыхъ шапкахъ, нападали на звъря съ ружьями или рогатинами. Охоты сопровождались безконечными торжествами въ старомъ московскомъ духв. Торговцы толпой раскидывали свои палатки вблизи лагеря, гдв такимъ образомъ воскресалъ азіатскій востокъ по желанію Долгорукихъ, которые надіялись навсегда отбить у молодого государя влеченіе къ Петербургу и къ цивилизованной жизни.

На самомъ дёлё Петру съ каждымъ днемъ все больше и

<sup>\*)</sup> Донесенія герцога Лиріа, Восемнадцатый выхо, ІІ, 59. Другія выдержки изъ этихъ донесеній были опубликованы въ Русской Старинь.

больше нравилась такая кочевая жизнь, къ которой и Елизавета также, казалось, привыкла, тогда какъ ея бывшему танцору, Ивану Долгорукому, болъе утонченному и скучавшему по болже разнообразнымъ удовольствіямъ, это уже надожло. Сцена на балу не повторялась, такъ какъ теперь сами родственники старались отдалить его оть особы царя, чтобы лучше действовать на него. И Петръ безъ сожаленія смотрель, какъ онъ частенько возвращался въ Москву. где требовали его присутствія другія любовныя похожденія. Связь съ княгиней Трубецкой, мужа которой онъ оскорбиль публично, насмѣявшись надъ его позоромъ, должна была успокоить императора и лишить Елизавету иллюзій, если онъ у нея были. Такимъ образомъ, тетка и племянникъ оставались вдвоемъ среди наслажденій физическими упражненіями и деревенскихъ празднествъ, которыя ихъ одинаково восхищали, среди опьянвнія любовной страсти, которая еще привлекала ихъ другь къ другу.

Въ концѣ мая смерть Анны Петровны набросила траурный флеръ на этотъ въчный праздникъ, не прервавъ его. Тело было перевезено въ Петербургъ, но Петръ ни минуты не думалъ отправиться туда на похороны, и въ день его именинъ состоялся по обыкновенію баль. Въ іюль татарскій набъть потребоваль посылки армейского корпуса, въ то время какъ угроза коалиціи между Турціей и Швеціей привлекла общественное внимание на состояние погибавшаго флота. Посланники австрійскій и испанскій вмѣстѣ уговаривали Остермана заставить императора вернуться. Онъ ничего не хотъть слышать. Его страсть къ охотъ удвоилась съ приближеніемъ осени въ связи съ новымъ увлеченіемъ, которое искусно подготовили Долгорукіе. Въ Горенкахъ, въ имъніи Алексъя Григорьевича, главы семьи, куда послъдній придумаль завлечь государя, Елизавета нашла соперниць, вдвойнъ превосходившихъ ее болъе легкой доступностью и менъе безпорядочнымъ поведеніемъ. На самомъ дѣлѣ едва Иванъ Долгорукій пересталь безпоконть Петра, какъ его заміниль Бутурлинъ, и чтобы удовлетворить эту новую прихоть, царевна въ свою очередь избъгала общества племянника. Она вернулась въ Москву и, подъ предлогомъ богомолья, обходила состание монастыри, дтая по тридцати и сорока версть птыкомъ въ сопровождени одной горничной и своего возлюбленнаго. Когда Петръ встрталь ее въ промежуткахъ между такими прогулками, она была больна отъ усталости и только и жаловалась на денежныя затрудненія, въ которыхъ, втроятно, быль отчасти виновать Бутурлинъ. Какъ прежде у ея матери, у нея былъ ужасный расходъ вина \*). Дочери Алекств Долгорукаго не доставляли молодому государю никакихъ подобныхъ неудобствъ, и старшая, Екатерина, наученная отцомъ искусному кокетству, тайно толкавшему къ волнующей близости, уже мечтала надъть себть на палецъ кольцо, отнятое у Маріи Меншиковой.

Въ ноябръ 1728 года бользнь Наталіи усилилась. Она умирала отъ чахотки, и Петръ съ трудомъ оторвался отъ горенскихъ наслажденій, чтобы быть при ея смерти. Съ ней исчезла последняя надежда Остермана и иностранныхъ дипломатовъ, которые теперь старались вернуть царя въ Петербургъ и заняться его делами. Вице-канцлерь говориль даже объ отставкъ \*\*). Они напрасно хотъли воспользоваться несчастіемъ, подділавъ переписку, которую умирающая собиралась передать брату. Это были письма императрицы и принца Евгенія, въ которыхъ оба желали, чтобы Петръ вернулся на берега Невы \*\*\*). Они возложили корону на могилу несчастной царевны, приписывая ей всв достоинства и всв добродътели. Мнъ было бы жалко опровергать ихъ. Но юнаго императора нельзя было ни тронуть, ни убъдить; онъ часть зимы и весь февраль мъсяцъ провелъ въ Горенкахъ, а въ мартъ 1729 года отправился на новую охоту съ Алексвемъ Долгорукимъ, его женой, его сыновьями и дочерьми. Елизавету не пригласили сопровождать его, и она осталась въ Москвъ, гдъ начали открыто говорить о бракъ царя съ Екатериной Алексвевной. Действительно, это было решено въ томъ же году.

<sup>\*)</sup> Донесенія Лиріа, *Восемнадуатый впкъ*, ІІ, 110 стр. и сяѣд. \*\*) Лефорть, 29 ноября 1728 г., Дрезденскіе Архивы. Ср. Негтапп, Dipl. Beitrage, I, 25.

<sup>\*\*\*)</sup> Донесенія Лиріа, указ. соч., II, 117.

V.

Долгорукихъ, дочерей Алексъя, было три. Старшая, уже восемнадцати лътъ, очень красивая, великолъпно сложенная, съ ослѣпительно бѣлымъ цвѣтомъ лица, черными волосами и пламенными глазами, очень смелая, величественная и надменная, казалась наиболее подходящей для победы, отъ которой завистла будущность семьи. Выросшая въ Варшавт въ дом'в своего деда, Григорія Оедоровича Долгорукаго, достойно занимавшаго различные дипломатические посты, она превосходила своихъ сестеръ воспитаніемъ, которое развило природныя богатства ея ума \*). Она великольпно справилась съ ролью, которая вполнъ подходила къ ея характеру и честолюбію. Въ эту весну охота велась двойная. На поляхъ и въ лѣсу, какъ и въ палаткъ, во время банкетовъ и общественныхъ игръ, когорыя, вмёстё съ танцами, коротали длинные вечера, Екатерина всегда находилась рядомъ съ царемъ. Она не пропускала ни случая дать поцеловать себя по случаю проигрыша à discrétion, ни нечаянной встрычи въ сумеркахъ въ удаленномъ уголкъ.

Въ май Остерманъ попробовалъ еще одно развлеченіе, устроивъ маневры въ окрестностяхъ Москвы, на которые онъ разсчитывалъ, что молодому государю понравится игра въ солдаты. Но Петръ объявилъ, что онъ пойдетъ къ Ростову, чтобы находиться въ его окрестностяхъ, и вернется только къ своимъ именинамъ, въ іюнъ. Члены Верховнаго Совъта тогда ръшили разъвхаться также по своимъ деревнямъ, самъ вице-канцлеръ послъдовалъ ихъ примъру, и правительства больше не было. На самомъ дълъ царъ снова появился въ Москвъ только 21 іюня, и только потому, что созръвшіе хлъба мъшали охотиться. Видно было, что онъ окончательно покоренъ Долгорукими, а когда наступила осень, всъ укръпились въ этомъ мнъні, видя, что онъ снова собирается отправиться на охоту

<sup>\*)</sup> Хмыровь, Графиня Головкина и ея время, стр. 144; Долгоруковь, Записки, І, 195.

на неопредъленное время. Двъсти гончихъ собакъ, болъе четырехсоть борзыхъ составляли на этотъ разъ его свору, которая все увеличивалась. Въ непродолжительное время были убиты или затравлены четыре тысячи зайцевъ, пятьдесятъ лисицъ, пять волковъ и три медвъдя. Но подвижной умъ и капризный характеръ юнаго императора въ то же время начали оказывать признаки усталости и разочарованія. Когда кто-то поздравиль его съ особенно удачной охотой, онъ со злой усмъшкой отвъчаль: "Я сдълаль лучше, чъмъ убилъ трехъ медвъдей; я веду за собой четырехъ двуногихъ животныхъ". Понятно, онъ хотъль сказать про Алексъя Долгорукаго и его дочерей. Въ тотъ же день играли въ фанты, и когда онъ узналъ, что онъ выигралъ и имъетъ счастъе еще разъ поцъловать красавицу Екатерину, Петръ вдругъ вышелъ.

Поняль ли онь игру честолюбивой семьи и убъдился ли, что, пожертвовавъ Меншиковымъ, онъ только перемвнилъ опекуна? Или же его безпокоило своей вызывающей смвлостью поведеніе д'ввушки? Въ то время, когда еще ничто не предсказывало блестящей судьбы, которая, позже, казалось, была объщана ей, она выслушивала объясненія въ любви какого-то графа Миллесимо, атташе австрійскаго посольства и родственника посланника. Поселившіеся въ Богеміи съ пятнадцатаго столътія, эти Миллесимо были отраслью стариннаго итальянскаго рода Каретто, владетельныхъ маркизовъ Савоны и другихъ. Итакъ, здёсь не было мезальянса. Однако, отношенія молодыхъ людей носили тайный характеръ. Встрвчи устраивались у голландскаго резидента и передавались записочки, если върить Лефорту \*). По другимъ свидътельствамъ, было даже обручение \*\*). Когда позже семья устремила свои взоры выше, атташе посольства тотчась же по-

<sup>\*)</sup> Донесеніе отъ декабря 1728 г., Дрезденскіе Архивы. Ср. Сборникъ, V, 319.

<sup>\*\*)</sup> Леди Рондо, супруга англійскаго резидента, утверждаеть это въ своихъ письмахъ (Англ. изд. 1774 г.; русское изд. 1874); Бантышъ-Каменскій въ своей "Біографіи генералиссимусовъ" противоръчить ея свидътельству только въ томъ, что смъщиваетъ Екатерину Долгорукую съ ея сестрой Еленой. См. Михневичъ, указ. соч. Ср. тайныя донесенія Гогенгольца у Брикнера: "Россія при Петръ II", Въстникъ Европы, 1896.

лучиль отставку, и Екатерина считалась жертвой. То, что мы знаемь объ ея характеръ, заставляеть насъ думать, что это пожертвованіе было добровольнымъ съ ея стороны. Но въ Москвъ побалтывали, и Петру могли собщить о романъ и объ обстоятельствахъ, которыя оборвали его. Въ 1729 г., будучи на дачъ графа Вратислава, Миллесимо имълъ неосторожность сдёлать нёсколько выстрёловь изъ ружья вблизи императорскаго дворца, несмотря на очень строгое запрещеніе, отданное по этому поводу. Патруль арестоваль его и проводиль къ Алексъю Долгорукому, при чемъ "одинъ гренадеръ шелъ впереди, другой сзади, и последній держаль въ рукъ кнуть, чтобы подгонять арестованнаго", сообщаеть Маньянъ \*). Сдёлавъ четыре версты пёшкомъ подъ такимъ конвоемъ по скверной дорогв, можно догадаться, въ какомъ видъ предсталъ несчастный молодой человъкъ передъ оберъ-гофмейстеромъ. Теперь этотъ пость занималъ Алексви Долгорукій. Онъ сдёлаль видь, что не узналь того, кого привели къ нему подъ видомъ преступника, потомъ сослался на царскій приказъ, а когда Миллесимо сталъ настаивать на удовлетвореніи, онъ въ конців концовъ грубо повернулся къ нему спиной. Инпиденть вызваль большой шумъ. Дипломатическій корпусь приняль сторону потерпівшаго. Остермань приложиль всевозможныя усилія, чтобы уладить дёло, и Петру, конечно, сообщили объ этомъ.

Итакъ, когда царь, казалось, охладѣлъ къ той, которую считали уже будущей царицей, догадаться о причинахъ такой перемѣны было слишкомъ легко, даже не считая непостоянства, которое уже и раньше выказывалъ юный государь. Но семья зашла слишкомъ далеко, чтобы отступать. Говорять о свиданіи, искусно устроенномъ ею въ этотъ моментъ, послѣ котораго Петру не оставалось ничего, какъ исполнить обязательство, данное въ минуту любовнаго опъяненія \*\*). Какъ бы то ни было, онъ былъ пойманъ, и 22 октября 1729 года, въ день его рожденія, справлявшійся въ Тулѣ, Екатерина

<sup>\*) 14</sup> апрыля 1729, Иностр. Дыла, Россія.

<sup>\*\*)</sup> Долгоруковъ, Записки, І, 295; Лефортъ, донесеніе отъ 6—17 апръля 1730 г., Дрезденскіе Архивы.

фигурировала уже въ качествъ его невъсты. 19-го слъдующаго ноября, собравъ въ Лефортовскомъ дворцъ, въ Москвъ, Верховный Совътъ и генералитетъ, царъ офиціально объявилъ о своемъ бракъ, къ которому тотчасъ же начались приготовленія.

Но когда Долгорукіе разставляли такимъ образомъ свои сѣти и когда, забывъ свой рангъ и свои обязанности, сынъ Алексѣя попалъ въ западню, что сталось съ наслѣдіемъ Петра Великаго? Согласно одной замѣткѣ, найденной въ семейныхъ бумагахъ, съ февраля 1728 по ноябрь 1729 года, восемь мѣсяцевъ протекли въ большихъ охотахъ, изъ которыхъ одна продолжалась пятьдесятъ пять, а другая шестъдесятъ два дня, не считая мелкихъ поѣздокъ съ тою же цѣлью \*). Я говорилъ выше, что въ одно время не было совсѣмъ правительства. Какъ же тогда обходилась Россія? Я и займусь этимъ вопросомъ.

<sup>\*)</sup> Долгоруковъ, ibid., I, 293.

### ГЛАВА У.

І. Преемники Меншикова.—Олигархическая партія.—Голицыны и Долгорукіе.—Разділеніе власти.—Разстройство и подчиненіе правительственныхъ функцій.—Верховный Совать и Сенать.—Отдаленіе Петра II.— II. Результаты.—Дезорганизація высшей и низшей полиціи.—Уничтоженіе "Преображенскаго приказа" и его последствія.-Пожары и грабежи.-Неудачные законодательные опыты. Выгодныя экономическія мары, прединиціативъ Остермана. Устраненіе ero одинъ представляетъ правительство.--Разстройство арміи и флота.--Застой въ умственномъ движеніи.-Религіовныя волненія.-Выжидательная наружная политика. Внъшность еще сохраняется. Автоматическія дъйствія на Востокъ.-Договоръ съ Китаемъ.-Экспедиція Беринга.-- III. Всеобщая косность и реакціонное теченіе, недостаточно вознаграждаемое подобными успѣхами. —Свидѣтельства современныхъ наблюдателей. —Противоръчивыя митнія.-Почему правленіе Петра ІІ было популярнымъ.-Олигархія граничить съ анархіей.—Временныя блага режима.—Причины, позволившія вынести его.-Перспективы будущаго.

I.

Паденіе Меншикова было слѣдствіемъ каприза государя и придворной интриги; но Петръ и его приближенные были не въ силахъ справиться съ политическимъ наслѣдіемъ "Левіаеана", доставшимся на долю олигархической парти, которая уже давно добивалась его.

Повидимому, Голицыны фигурировали въ ней въ первомъ ряду. Князь Дмитрій Михайловичъ вошель однимъ изъ первыхъ въ Верховный Совътъ. Родившійся въ 1663 году, старшій изъ четырехъ сыновей боярина Михаила Андреевича, онъ

походиль на Василія Васильевича, возлюбленнаго Софыи \*), своего двоюроднаго брата. Онъ походиль на него не только родствомъ крови; онъ, какъ и тотъ, могъ бы дать понятіе о томъ, во что бы смогла превратиться цивилизація въ Россіи безъ насильственнаго вмѣшательства Петра Великаго. Русскій стариннаго типа, уже довольно пожилой въ эпоху реформъ. страстно привязанный къ семейнымъ традиціямъ и народнымъ обычаямъ, не позволявшій своимъ младшимъ братьямъодному фельдмаршалу, а другому сенатору-садиться въ его присутствіи раньше, чімь онъ предложить, онъ тімь не меніве имъль въ своей подмосковной Архангельское библіотеку въ шесть тысячь томовь съ русскими переводами Маккіавели, Гропіуса, Локка, Пуффендорфа. Это, за исключеніемъ библіотеки, было жилище стараго боярина: деревянный домъ по сосъдству съ церковью; всего три большихъ свътлицы; иконы въ углахъ; дубовыя скамьи по ствнамъ; печи изъ желтой глины; крытыя кожей кресла; кровать еловаго дерева съ тиковыми подушками и одъялами; баня, примыкавшая къ одной изъ комнатъ, погребъ, кладовыя. Полная простота во всемъ; но въ огромномъ паркъ снова оранжерен, такія же обширныя, какъ домъ, и съ ръдкими растеніями \*\*).

Хотя онъ и осуждаль заточеніе Евдокіи, процессъ Алексівя, а также женитьбу Петра I на Екатеринів и говориль о послідней съ величайшимъ презрівніемъ, Дмитрія Михайловича не только щадили во время великаго царствованія, но даже всегда окружали почетомъ. Царь часто ходиль къ нему потолковать о своихъ проектахъ и терпівливо ждалъ, пока "старикъ" покончить свои молитвы. Убіжденный аристократь, хозяинъ Архангельскаго ставилъ себів идеаломъ шведскую конституцію. Онъ виділь чужія страны. Въ 1697 году, тридцати четырехъ літь, онъ отправился учиться въ Италію. Въ 1701 году онъ былъ посланникомъ въ Константинополів, потомъ съ 1708 по 1721 годъ губернаторомъ Малороссіи, гдів онъ сплотиль лучшія умственныя силы страны, сохранивъ, по возвращеніи въ Петербургъ, постоянныя отно-

<sup>\*)</sup> Петръ Великій.

<sup>\*\*)</sup> Забълнъ, Очерки по исторіи русской старины, 1873, стр. 331.

шенія съ кіевской академіей. Онъ говориль на нѣсколькихъ языкахъ и тѣмъ не менѣе ненавидѣлъ нѣмцевъ. Очень самовластный, не переносившій противорѣчій, онъ въ этомъ отношеніи приближался къ типу Ивана III и его грознаго внука. Сторонникъ прогресса, но протестовавшій противъ быстрыхъ нововведеній, онъ особенно возставалъ противъ переворота, который Петръ I хотѣлъ произвести въ обычаяхъ, не въ пользу котораго говорилъ и примѣръ самого государя. "Вотъ что хотятъ намъ дать!"—говорилъ онъ.

Побъдитель Левенгаупта въ битвъ при Лъсной, "этой матери Полтавы", какъ говорилъ Петръ, братъ Дмитрія, Михаилъ, пользовался большой извъстностью даже среди иностранцевъ. "Во всякой другой, менъе варварской странъ", — писалъ герцогъ Лиріа, "онъ былъ бы великимъ человъкомъ" \*). При большихъ достоинствахъ, ни тотъ, ни другой не имъли нъкоторыхъ качествъ, необходимыхъ государственнымъ людямъ—быстрой сообразительности, опытности, энергіи, и не имъли также качествъ, необходимыхъ для царедворца.

Съ этой последней точки зренія Долгорукіе были безконечно выше ихъ. Василій Лукичъ, "самый милый и самый учтивый изъ русскихъ", по свидетельству Бассевича, началь свою дипломатическую карьеру при дворъ Людовика XIV и вспоминаль объ этомъ. Во время тринадцатильтняго пребыванія въ Парижь, онъ довольно близко наблюдаль англійскую революцію 1688 года, а еще ближе выходки деспотизма, которымъ кончилось царствованіе Короля-Солнца. Къ тому же времени относятся и сношенія съ іезуитами, которыя онь поддерживаль и по возвращении въ Россію. Потомъ въ Варшавъ онъ сдълался довъреннымъ Меншикова въ курляндскихъ дёлахъ, пока не поссорился съ временщикомъ послѣ восшествія Петра ІІ. Въ Митавѣ онъ пользовался благосклонностью Анны, ценившей его светскія манеры. Онъ, какъ видно, не былъ лишенъ ловкости. Его двоюродные братья, Алексви, Сергви и Иванъ Григорьевичи, не получившіе образованія, грубые по духу, придерживались ретро-

<sup>\*)</sup> Переписка, Добавленія, Русская Старина, 1873, ІІ, 39.

градныхъ понятій, изъ которыхъ они на первое мѣсто ставили заботу о семейныхъ интересахъ и желаніе добиться милостей государя. Другой родственникъ, Михаилъ Владиміровичъ, стоялъ въ сторонѣ со своимъ братомъ, побѣдителемъ на берегахъ Каспія, отличавшимся привычками грубыми, откровенными.

Семья, видимо, дѣлилась сама на два лагеря. Однако, въ важныхъ дѣлахъ она соединялась и примирилась даже съ Голицыными, чтобы раздѣлить съ ними въ Верховномъ Совѣтѣ управленіе внутренними дѣлами, отнятое у Меншикова. Во внѣшнихъ дѣлахъ Василій Лукичъ казался освѣдомленнымъ; но скоро онъ долженъ былъ совнаться въ своемъ безсиліи разобраться въ спутанномъ сплетеніи дипломатическихъ отношеній и комбинацій. Эта забота, такимъ образомъ, перешла въ руки Остермана, уже по своему посту обязаннаго думать о нихъ и принятаго въ февралѣ 1729 года въ среду верховниковъ, какъ обыкновенно называли членовъ Верховнаго Совѣта.

Уже начавшееся при Екатеринъ постепенное поглощение этимъ собраніемъ власти и функцій, номинально распредвленныхъ между различными органами управленія, теперь пошло быстръе. Совъть постепенно уничтожилъ вотчинную канцелярію, потомъ бюро государственной полиціи, обыкновенно называвшееся Преображенскимъ приказомъ и до сихъ поръ въдавшее также, или долженствовавшее въдать, полицію административную. Коллегін адмиралтейства и военная, сохранявшія при жизни императрицы нікоторую независимость, должны были признать вполнъ подчиненное положение. Тотчасъ же по паденіи Меншикова, Сов'ять приказаль имъ отсылать доклады о всёхъ мелочахъ по ихъ вёдомству. Въ области административной, какъ и въ области юридической, онъ теперь всюду накладываль свою руку и въ то же время, отнявъ у сената законодательныя функціи, онъ простираль ее до того, что касался даже основъ государства, какъ, напр., въ вопрост о гетманствт въ Малороссіи.

Однако у обиженнаго сената оставались еще дѣла. По мѣрѣ того, какъ послѣднему все болѣе и болѣе нравилось заниматься задачами высшей правительственной политики, разстройство функцій, захваченных со слишкомъ большой жадностью, складывалось въ пользу опальнаго учрежденія. Влагодаря обратному толчку, оно оказалось заваленнымъ массой дёлт, которыя "верховники" считали недостойными ихъ компетенціи. Такимъ образомъ въ моменть уничтоженія Преображенскаго приказа оно по наслёдству получило административную полицію. Желая все захватить, новый господинъ, я хочу сказать "совёть", видёлъ, что онъ не можеть всего сохранить, и онъ только винть за винтомъ разрушаль машину, заведенную Петромъ Великимъ съ такимъ трудомъ.

Номинальный двигатель этой машины оставался въ сторонѣ. Открывъ своимъ присутствіемъ засѣданія Совѣта и отдаливъ Меншикова, Петръ ІІ удалился, исчезъ въ веселомъ вихрѣ, который я старался представить. Остерманъ и Алексѣй Долгорукій сначала получили порученіе быть передаточными инстанціями между нимъ и совѣтниками. Но эта двойная передача скоро вывелась. Вице-канцлеръ углубился въ иностранныя дѣла, въ которыхъ юный государь не хотѣлъ и не могъ ничего знать и которыми не интересовались сами верховники, а помощникъ воспитателя погрузился въ придворныя интриги, оба оспаривали благоволеніе своего ученика, и ихъ не чаще его видѣли на засѣданіяхъ. Перехожу къ результатамъ.

## II.

Упраздненіе Преображенскаго приказа вызвало сильную радость. Однако, вскорѣ увидѣли, что исчезло одно только наименованіе, справедливо ненавидимое. Тюрьмы не переставали наполняться, а доносчики "слова и дѣла" \*) продолжали свое мрачное дѣло. Въ 1726 году одинъ мелкій канцелярскій чиновникъ, Василій Федоровъ, донесъ на капитана въ отставкѣ, Кобылина, въ произнесеніи имъ мятежныхъ рѣчей. Ему отрубили голову, а имущество его конфисковали. Но доносчикъ былъ недоволенъ: изъ наслѣдства своей жертвы

<sup>\*)</sup> Петръ Великій.

онъ получилъ только корову съ теленкомъ, немного сѣна, нѣсколько ящъ и нѣсколько индюшекъ, къ чему вдова казненнаго добавила охапку сырыхъ дровъ. Онъ привелъ въ примѣръ большое количество другихъ доносчиковъ, усердіе которыхъ было награждено лучше. Въ 1728 году восемнадцать жителей Смоленска, виновныхъ въ переходѣ въ католичество, были возвращены въ лоно православной вѣры мѣрами, отъ которыхъ не отказались бы самые свирѣпые дѣятели упраздненнаго учрежденія. Туть дѣйствовали палачъ, кнуть и топоръ въ рукѣ \*).

Это съ высшей полиціей. И другая выиграла не больше оть перехода въ руки сената. Когда 23 апреля (3 мая) 1729 года вспыхнуль большой пожарь въ Нёмецкой слободё въ Москвъ, тушить его были вызваны солдаты гвардіи. Маньянъ, видъвшій ихъ работу, описываеть ее слъдующимъ образомъ: "Какъ бъщеные, бросаясь на дома угрожаемаго квартала, они разбивали ихъ топорами, а потомъ разбивали сундуки, шкафы и погреба и грабили все, что находили тамъ, угрожая противившимся хозяевамъ размозжить голову... Видели даже, какъ они перерезали веревки у колодпевъ, чтобы не дать воды". Офицеры не осмъливались вмъшиваться. Толпа поощряла: "Дайте пограбить нъмцевь!" Прибытіе Петра II на м'всто несчастія положило конецъ безпорядкамъ; но Иванъ Долгорукій, въ качествъ капитана гвардіи, помѣшалъ наказанію грабителей, и сгорѣло сто двадцать домовъ \*\*).

Вооруженные грабежи въ то же время принимали опасные размѣры на всемъ пространствѣ имперіи. Въ 1728 году шайка, напавъ на село Прашево, имѣніе князя Куракина въ Алатырскомъ уѣздѣ, сожгла двѣ церкви и двѣсти домовъ и убила управителя \*\*\*).

Не будучи способнымъ заставить уважать существованіе закона, Верховный Совъть отважился все-таки начать законодательную дъятельность. Такъ какъ дъло кодификаціи при

<sup>\*)</sup> Донесенія герцога Лиріа, Восемнадуатый выкъ, П, 105.

<sup>\*\*)</sup> Маньянъ, 9 мая 1729 г., Иностр. Дъла, Россія.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 176.

Екатеринѣ не подвинулось впередъ, то кто-то вспомнилъ, что при Алексѣѣ Михайловичѣ по этому поводу происходилъ созывъ народныхъ представителей. Верховниковъ соблазнялъ возвратъ къ дореформеннымъ порядкамъ. Они рѣшили собрать въ Москвѣ новый соборъ, члены котораго, выбранные дворянствомъ, по пяти человѣкъ отъ каждой губерніи, получали бы по 50 копеекъ вознагражденія въ день. Опытъ окончился печально. Сколько-нибудь стоющіе люди состояли уже на службѣ; отбросы, которые прислали губерніи, за неимѣніемъ лучшихъ, оказались неспособными ни къ какому труду \*).

Одна только комиссія по пересмотру торговыхъ законовъ нъсколько лучше выполнила свое дъло: уменьшила налогъ на пеньку и на драгодънности; уничтожила монополію на торговлю заграничными табаками, солью, сибирскимъ пушнымъ товаромъ; приняла мфры къ обмфну. Такъ какъ государство оставалось главнымъ промышленнымъ производителемъ страны, то комиссія придумала оставлять за границей доходы, получаемые имъ отъ продажи своихъ произведеній, поташа, дегтя, сибирскаго жельза, сала, икры, и такимъ образомъ создать свободный фондъ для нуждъ казны. Свобода, данная вь 1728 году разработкі и продажі соли, а также разработкъ пріисковъ за Томскомъ, новый вексельный уставъ, опубликованный въ 1729 году, счастливо пополнили всв эти реформы, вполнъ своевременныя для развитія матеріальнаго достатка страны. Верховный Совъть къ этому не имъль никакого отношенія. Комиссіей о торговив завідываль Остерманъ, которому постепенно пришлось замънить собой во всъхъ отделахъ своихъ несостоятельныхъ коллегъ. Напрасно онъ хотъль заниматься только иностранной политикой; они сваливали все на него, не желая и не умъя ничего дълать. Безъ его помощи, машина каждый день готова была остановиться. Когда его не было, она на самомъ деле переставала работать.

Онъ долго избъгалъ вмъшиваться въ дъла арміи и флота.

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 175. Смотри также Полный Сводъ Законовъ, № 5412.

Результатомъ было то, что они были въ поливишемъ забросв. Въ военной коллегіи со времени паденія Меншикова не было президента, а такъ какъ до тёхъ поръ президенть игралъ тамъ большую роль, поднялся вопросъ объ образованіи новой комиссіи, чтобы замінить его и предотвратить дезорганизацію, грозные симптомы которой уже замінались. Но некого было назначить въ нее. Флоть на глазахъ таялъ. Прекративъ по экономическимъ соображеніямъ постройку большихъ кораблей, рішли ограничиться только простыми галерами; но верфи пустовали, и причина этого становится очевидной, благодаря процессу, возбужденному въ 1727 году противъ адмирала Златевича, обвиненнаго въ воровстві, приговореннаго къ смерти, потомъ помилованнаго и сосланнаго въ Астрахань комендантомъ порта, чтобы тамъ продолжать несомивно ту же дізтельность \*).

Представьте себъ, что могло стать при подобныхъ условіяхъ съ умственнымъ движеніемъ, уже сильно пріостановившимся въ предыдущее царствованіе. Продолжалась работа по картографіи, начатая при Петрів І, но результаты ея получались все медленные и медленные. Академія наукъ выходила изъ небытія только затымь, чтобы попасть въ смышное положеніе. 24 февраля 1729 года коронованіе императора было ознаменовано публичнымъ засъданіемъ, на которомъ профессоръ Лейтманнъ серьезно представилъ многоугольникъ, искусно сдёланный изъ фигуры орла, который, превращаясь, представляль августвишія черты государя. Имвя съ синодомъ единственную типографію въ столицъ, академія не обременяла станковъ и была права, потому что тогда ценвура всёхъ публикуемыхъ вещей принадлежала духовному собранію, а Петра І уже не было, чтобы умфрять его усердіе. Въ средъ самого духовенства, представитель новаго въянія, Өеофанъ Прокоповичъ, долженъ былъ бороться съ ростовскимъ епископомъ, Георгіемъ Дашковымъ, который мечталъ о возстановленіи патріаршества, предполагая, что патріархи обязательно изберуть его. Когда еще царствовала Екатерина, Өеофана считали еретикомъ и обвиняли въ принадлежности

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 181.

аріанской ереси. По доносу одного монаха, Маркелла къ Радишевского, онъ имълъ даже дъло съ Преображенскимъ приказомъ, счастливо отделался только выговоромъ и угрозой "поступить съ нимъ безъ милосердія", если онъ подасть поводь для новыхъ жалобъ \*). Теперь онъ пользовался поддержкой Остермана, а паденіе Меншикова избавляло его отъ опаснаго врага; но торжество аристократической и ретроградной партіи создавало для него новыя опасности. Энергичный и ловкій, Дашковъ бішено дійствоваль, возобновивъ противъ своего противника прежнія обвиненія въ протестантствъ. Въ 1727 году Верховный Совъть выпустилъ книгу "Камень въры", полемическое религіозное сочиненіе, въ которомъ Яворскій изложиль свое въроисновъданіе строгаго православія и сводиль свои личные счеты съ пастыремъпреобразователемъ. Но въ то же время аббатъ Жюбе, привезенный въ 1728 году изъ Франціи княгиней Ириной Долгорукой, урожденной Голицыной, которая выбрала его восиитателемъ своихъ детей, создаль въ самой Москве очагъ католической пропаганды.

Вамъ извѣстно, что это былъ человѣкъ въ высшей степени дѣятельный, предпріимчивый и мужественный. Онъ,
когда былъ кюре въ Асньерѣ, отказался начать богослуженіе
прежде, чѣмъ маркиза Параберъ, любовница регента, не
покинетъ церковь. На жалобу красавицы регентъ только
сказалъ: "Зачѣмъ она ходила въ церковь?" Княгиня Долгорукая дала убѣдить себя перейти въ католичество во время
своего пребыванія за границей, подъ вліяніемъ княгини
Овернской, урожденной де-Линь. Вся семья отца по наслѣдству проявила наклонности такого же рода. Покровительствуемый ею, аббатъ Жюбе встрѣтился въ подмосковной
князя Голицына съ тверскимъ епископомъ Лопатинскимъ, и
говорилъ съ нимъ о соединеніи обѣихъ церквей \*\*).

Такимъ образомъ съ этой стороны были только смятеніе и неурядица.

<sup>\*)</sup> Чтенія, 1862, І, 1—92.

<sup>\*\*)</sup> Толстой, Католициямъ въ Россіи, 1863, І, 165; Филареть, Исторія русской церкви, 1848, 77 стр.; Долгоруковъ, Записки, І, 7.

Извит миръ, подписанный турками въ октябрт 1727 года персидскимъ узурпаторомъ Эшрефомъ, котораго также и Россія отказывалась признать, создаль въ началь царствованія серьезную опасность для каспійскихъ областей. Россія имъла тамъ только очень слабый отрядъ войска. Кромъ того отняли командованіе имъ у князя Василія Владиміровича Долгорукаго, присутствіе котораго казалось необходимъе въ Москвв. Порта, продолжая жаловаться, что ее покинули союзники, предложила свое посредничество для соглашенія съ Эшрефомъ. Оно было принято, но не привело ни къ чему, и вскоръ Неплюевъ сообщиль изъ Константинополя, что турки думають напасть на новыя пріобрѣтенія Россіи въ Персіи. Резиденть императора, Дальманъ, предложилъ свое посредничество; но Порта, казалось, была расположена принять посредничество только Франціи, а Неплюевь утверждаль, что война будеть предпочтительные такого оборота. Союзница Англіи, Франція, была для него вдвойнъ подозрительна. Онъ не шелъ наперекоръ приказаній своего начальства, потому что ихъ ему совствиь не посылали. Все искусство Остермана въ это время могло быть направлено на то, чтобы выиграть время, сохранивъ видъ и внѣшность. Безъ флота и скоро безъ арміи, Россія должна была сохранить видъ великой европейской державы. Итакъ, она захотвла быть представленной на Суассонскомъ конгрессъ, на которомъ ей нечего было отстаивать. Дъло шло, какъ извъстно, о соглашении Австрии съ ея прежними и будущими противниками, Франціей, Англіей и Испаніей. Россія, какъ союзница императора, пожелала участвовать на конгрессв и добиться окончательнаго урегулированія голштинскаго вопроса. Это было дёло постороннее, и Австрія не позаботилась ввести его въ переговоры, которые впрочемъ ничъмъ не кончились. Севильскій договоръ, подписанный въ ноябръ 1729 года между Франціей, Испаніей, Голландіей и Англіей, за исключеніемъ Австріи, предоставляль правительству Пегра II единственное утъщеніе-будировать въ этой благородной компаніи.

Удовлетвореніе представилось ему съ другой стороны обширной политической сферы, открытой Петромъ Великимъ дъятельности и честолюбію своихъ преемниковъ. 20-го авгу-

ста 1727 года русскій посланникъ въ Китав подписаль договоръ о въчномъ миръ съ Небесной Имперіей на основаніи statu quo и установленіи постоянныхъ торговыхъ сношеній между объими державами. Въ этомъ направленіи само время продолжало начатое дёло, и по сегодняшній день мы являемся свидътелями его медленныхъ, но непреодолимыхъ успъховъ. Почти въ то же время на другой границъ обширнаго сибирскаго континента Берингъ открылъ знаменитый проливъ. Задумаль приступить къ исполненію этого предпріятія еще великій мужъ. Экспедиція подъ командой Беринга покинула Петербургь въ январѣ 1725 года. Она состояла изъ лейтенантовъ Шпанберга и Чирикова, двухъ лоцмановъ, одного гардемарина, одного географа, одного доктора и 23 матросовъ или рабочихъ. По сушв или по водв она прибыла весной 1726 г. въ Якутскъ и только въ январъ 1727 г. въ Охотскъ, понеся много испытаній и серьезныя лишенія. Одно время она вынуждена была питаться кожей упряжи и обуви. Въ Охотскъ, въ которомъ тогда было только десять домовъ, Берингъ долженъ быль построить себѣ жилище и собрать провизію. На лодкъ, которую онъ также долженъ былъ сдълать, и на плохой баркъ, найденной на мъстъ, путешественники добрались до Камчатки, гдв быль сооруженъ корабль болве значительныхъ разміровъ, "Святой Гавріилъ". Въ то же время Берингъ узналъ отъ туземцевъ о подробностяхъ путешествія, которое еще въ 1648 г. совершилъ казакъ Дежневъ отъ устья Колымы до Камчатки-по морю \*). Этимь было доказано существованіе пролива. Въ іюль, идя вдоль азіатскаго берега и обогнувъ Чукотскій носъ, то-есть пройдя въ обратномъ направленіи до 67°17' широты путь неизвъстнаго предшественника, экспедиція подтвердила открытіе, первенство котораго могло такимъ образомъ сдълаться предметомъ спора. Я склоненъ считать его излшнимъ. Дежневъ былъ неспособенъ придать научную важность своему открытію, и онъ не видъль американского берега, знакомство съ которымъ самъ Берингъ долженъ былъ отложить до следующаго лета. Впрочемъ, хотя и подъ командой датчанина, экспедиція 1727 г.

<sup>\*)</sup> Веселаго, Исторія русскаго флота, І, 81-2.

была русской—иначе ничего русскаго не было бы въ тогдашней исторіи страны.

#### III.

Конечно, это были успъхи, но не искупавшіе бездъятельности съ ретроградными тенденціями, въ которой въ большей части протекало царствованіе сына Алексвя. Одно уже перенесеніе правительственнаго центра въ Москву угрожало неприкосновенности и будущности великаго наследія, укрепленнаго Петромъ I на берегахъ Невы. Въ мартъ 1728 года объявленія, расклеенныя на стінахъ древней столицы, угрожали "кнутомъ безъ милосердія" тому, кто заговорить о возвращени въ Петербургъ \*). Изъ пассивной, какой она была до сихъ поръ, выражавшейся въ фактическомъ бъгствъ крестьянъ "въ мать тихую пустыню" и въ духовномъ углу бленіи бояръ въ воспоминанія прошлаго, оппозиція реформамъ начинала становиться активной. Но ставъ во главъ движенія и думая снова подняться по наклонной плоскости, по которой вследь за Преобразователемь скатилась вся старая Россія въ суматох великаго царствованія, родословные люди были неспособны осуществить и даже выработать хоть какую-нибудь программу. Ввчная исторія неорганизованныхъ партій, избитыхъ фразъ и отжившихъ формъ, плодившихъ безпыныя мечты, началась снова между ними. Свидытельства современниковъ очень краснор вчивы въ этомъ отношеніи и убъдительны по своему единодушію; это концерть, въ которомъ саксонецъ Лефортъ, испанецъ Лиріа и французъ Маньянъ поють въ одинъ голосъ.

Выслушаемъ перваго:

"Когда я посмотрю, какъ управляется это государство теперь, мнъ все кажется сномъ, въ сравнении съ царствованиемъ дъда. Человъческий умъ не можетъ понять, какъ можетъ такая большая машина держаться безъ поддержки, безъ труда.

<sup>\*)</sup> Лефорть, 4 марта 1728, Дрезденскіе Архивы. Ср. Herrmann, Diplomatische Beitrage, I, 10.

Всякъ старается спрятаться отъ удара, никто не хочетъ ничего брать на себя и молчитъ... Можно сравнить (это государство) съ кораблемъ, терзаемымъ бурею, лоцманъ и экипажъ котораго пьяны или заснули. Огромная машина является игрушкой личной выгоды, безо всякой мысли о будущемъ, и кажется, что экипажъ ждетъ только сильной бури, чтобы воспользоваться остатками корабля..."\*)

А воть что говорить Лиріа:

"Все идеть скверно, императорь не занимается дѣлами и не думаеть ими заниматься. Никто ничего не платить и Богь вѣсть, что станется съ казной Е. В. Всякій воруеть, сколько можеть. Всѣ члены верховнаго совѣта больны, и воть почему это учрежденіе, душа здѣшняго управленія, совсѣмъ не собирается. Всѣ подчиненные департаменты также прекратили свою дѣятельность. Жалобы—безъ числа. Всякъ дѣлаеть, что ему взбредеть въ голову. Никто не думаеть помочь бѣдѣ, за исключеніемъ барона Остермана, который одинъ не можетъ все сдѣлать. Я думаю, что здѣсь все созрѣло для революціи…" \*\*)

Замътка Маньяна не болъе лестна:

"Никакое правило чести, дружбы или благодарности не руководить имъ (русскимъ народомъ), а только съ одной стороны полнъйшее невъжество, а съ другой—духъ скаредной наживы. Даже можно сказать, что это невъжество, кажется, еще увеличилось въ виду того, что оно встръчаеть поощреніе въ настоящее царствованіе". \*\*\*)

Однако, посланникъ католическаго короля находился въ очень дружескихъ отношеніяхъ съ главарями олигархической партіи и въ большинствѣ случаевъ былъ съ ними одинаковыхъ взглядовъ. Вы думаете, что онъ былъ неблагопріятно настроенъ злоключеніями, сопровождавшими его пріѣздъ въ Москву? Бросивъ свою коляску въ грязи, онъ долженъ былъ сдѣлать послѣднюю станцію верхомъ на неосѣдланной лошади, съ одной веревкой вмѣсто узды. Допустимъ, что онъ

<sup>\*)</sup> Лефорть, 18 іюня и 25 ноября 1728 г. Дрезденскіе Архивы. Ср. Неггтапп, указ. соч., І, 16, 23.

<sup>\*\*)</sup> Лиріа, 15 ноября 1728, Восемнадцатый въкъ, П, ПІ.

<sup>\*\*\*)</sup> Маньянъ, 9 ноября 1729 г. Ин. Дѣла, Россія.

ничего не говорить. Я оставляю ихъ всёхъ, иностранныхъ свидътелей, свидътелей сомнительныхъ. Но воть я знаю еще одного свидътеля, мъстнаго, или почти,-казака, явившагося по дёламъ въ Москву и добившагося тамъ великолепнаго успѣха. Слѣдовательно, ни о какомъ недовольствъ не можеть быть и рвчи. Его дневникъ даеть намъ любопытныя подробности о жизни въ ствнахъ Кремля. Онъ снималъ въ самой лучшей части города, въ Китай-городь, квартиру, состоявшую изъ трехъ домовъ, съ амбаромъ и погребомъ, и все за три рубля въ мъсяцъ. Онъ купилъ англійскую коляску за 22 рубля. Онъ купиль отръзъ матеріи на кунтушъ по 60 копескъ аршинъ, бъличью шубу за 2 рубля 60 коп. и 18 паръ соболей за 140 рублей. Къ столу онъ имълъ осетра, двухъ лососей и десять стерлядей за 3 рубля, фунть икры за 5 копеекъ, фунть чая за 5 съ половиной рублей, фунть кофе за 60 копеекъ. Онъ также составилъ библіотеку съ шестью книгами польскаго изданія, въ числів которых были "Speculum Saхопит" и "Политика" Аристотеля, и библіотека стоила ему 7 рублей 10 коп. Къ нимъ было добавлено за 50 коп. сочиненіе о строеніи земли, русскій Синодика и два календаря ва 1 рубль. Въ лавкъ нъмца Морица онъ нашелъ еще барометръ за 1 рубль. А когда онъ подумалъ о своемъ здоровьъ, онъ сдёлаль визить къ царскому доктору, Бидлоо, который прописалъ ему декоктъ и пьявки и взялъ съ него четыре экю.

Дѣло его заключалось въ томъ, что надо было вывести изъ затруднительнаго положенія своего отца, полковника, вызывавшаго жалобы способомъ своего командованія. Это дѣло было нелегкое. Обратившись сначала къ архіепископу Өеофану Прокоповичу и игуменьѣ Олимпіи Коховской, землякамъ своимъ,
онъ ничего не добился. Большаго добился онъ у секретаря
коллегіи иностранныхъ дѣлъ, который сначала согласился
выиграть съ него нѣсколько въ шнипъ-шнапъ, а потомъ принять сумму въ тридцать червонцевъ. Но другія сорокъ червонцевь, данные секретарю верховнаго совѣта, произвели
прямо чудеса, такъ что, покидая Москву, изъ полковника въ
немилости онъ превратился въ главнаго казначея Украины \*).

<sup>\*)</sup> Яковъ Марковичъ, Дневникъ (1717-1767), 1895, П, 207.

Не ясно ли очерчено въ вашихъ глазахъ этимъ простымъ фактомъ достоинство правительства, состоявшаго подъ именемъ Петра II изъ приказныхъ прежняго режима?

Одинъ иностранецъ, опубликовавшій о тогдашней Россіи записки, вообще мало лестныя, Манштейнъ, запротестоваль, однако, противъ столь удручающихъ единогласныхъ свидътельствъ, даже сталъ доказывать противное въ настоящемъ панегирикъ, которымъ въ свою очередь вдохновлялись нъкоторые русскіе историки, какъ, напр., Соловьевъ \*). Лефорть, Маньянъ и Лиріа были поверхностными наблюдателями. Они основывались на придворныхъ впечативніяхъ. Они "не ходили въ народъ", по формулъ, любимой современными славянофилами. Однако, если дворъ, удаленный отъ Петербурга, находиль причины жаловаться на олигархическое правительство, народъ имёлъ наиболее причинъ опенить его благодъянія. Онъ не поставляль больше рекрутовъ на армію, которая была переведена на мирное положение и въ нихъ не нуждалась; онъ меньше платиль податей, такъ какъ новая администрація им'єла меньше нуждь, чімь администрація Петра I, а следовательно и меньше требовала. Таково основаніе. Что касается свидітельства Манштейна, то у него основаніе непрочное. Родившись въ 1711 году, авторъ "Дневника" въ 1727-1729 гг. не могь быть очень проницательнымъ наблюдателемъ. Больше того, онъ не находился въ Россіи, куда онъ прибылъ только въ 1736 году. Что правительство Петра II, каково бы оно ни было, а особенно послъ того, какъ прекратило свое существованіе, пользовалось симпатіей въ народной средь, я не хочу отрицать это. Народъ-повсюду ребенокъ, и самое върное, если не самое честное средство угодить дътямъ-ото не требовать отъ нихъ ничего, не противоръчить имъ ни въ чемъ, предоставивъ ихъ собственной изобрётательности и природной лёности. Они будуть раскаиваться поэже, но въ данный моменть будуть чувствовать себя вполнъ счастливыми. Такое-то состояніе блаженства верховники и сумвли создать для народа. Такъ какъ ничего сами они не дълали, то они ни отъ кого ничего

<sup>\*)</sup> Исторія Россіи, XIX, 167.

и не требовали. Въ 1729 году верховный совъть отмънить сборъ подушной подати во время земледъльческихъ работь \*). Это было прекрасно, когда деньги не были нужны. Они нъкоторое время и не были нужны, такъ какъ недъйствующая машина не требуеть топлива, такъ какъ олигархія здѣсь превращается въ анархію, въ полномъ смыслѣ этого слова, которымъ, впрочемъ, такъ злоупотребляють. Это самый нерасточительный режимъ за то короткое время, пока онъ существуеть. Продолжительность его существованія имѣеть различныя границы. Организмы низшаго порядка легко переносять лишеніе нѣкоторыхъ жизненныхъ элементовъ и даже нѣкоторыхъ органовъ, отсутствіе которыхъ, на высшей ступени лѣстницы животныхъ, становится причиною смерти. Какой-нибудь молюскъ довольствуется малымъ и ампутаціей его не убъешь.

Такимъ бразомъ временно разрѣшалась задача, интересовавшая дипломатическій корпусъ въ Россіи съ 1727 по 1729 годъ: существованіе государства, у котораго ничего не было для жизни, ни сердца, ни желудка. Но такое положеніе не могло быть продолжительнымъ. Страна, вся въ цѣломъ, еще не достаточно свыклась съ принципами жизни просвѣщенной, которую создалъ Петръ I, такъ, чтобы они сразу сдѣлались ей необходимыми. Однако, она не могла бы существовать до безконечности, а такъ какъ возврать къ патріархальному быту прошлаго казался невозможнымъ, неминуемо послѣдовало бы удушье, если бы катастрофа, которую согласно предвидѣли Лефортъ, Лиріа и Маньянъ, не была предупреждена другой, какой они не предвидѣли.

<sup>\*)</sup> Полный Сводъ Законовъ, 5451.

## ГЛАВА VI.

## Царская трагедія.—Екатерина Долгорукая.

І. Обрученіе Петра II и Екатерины Долгорукой.—Въ Лефортовскомъ дворцѣ.—Зловѣщее предзнаменованіе.—Неумѣстная встрѣча.—Графъ Миллесимо.—Привѣтствіе Василія Долгорукаго.—Семья наверху славы.— Матримоніальные проекты Ивана Алексѣевича.—Отказъ Елизаветы.—Наталія Шереметьева.—Новое обрученіе.—ІІ. Загадочное поведеніе Петра.—Тайные свиданія съ Остерманомъ и Елизаветой.—Испугъ и ссоры Долгорукихъ.—Ихъ хищенія.—Болѣзнь царя.—Смертельная опасность.—Семейный совѣтъ въ Головинскомъ дворцѣ.—Несогласіе.—Редакція завѣщанія, назначающаго наслѣдницей Екатерину Долгорукю.—Проектируемый подлогъ.—Иванъ Долгорукій и "рука" царя.—ІІІ. Препятствія.—Оппозиція Верховнаго Совѣта.—Враждебность гвардіи.—Чрезвычайныя мѣры.—Беременность Екатерины.—Чрезвычайныя попытки.—Евдокія отказывается.—Остерманъ строго слѣдить.—Безсиліе временщика.—Смерть Петра II.

#### I.

Обрученіе Петра II и Екатерины Долгорукой было отпраздновано 30 ноября. Семья торопилась. Церемонія происходила въ Лефортовскомъ дворцѣ, гдѣ жилъ Петръ во время своихъ рѣдкихъ посѣщеній Москвы. На церемоніи присутствовала Елизавета, а также герцогиня Мекленбургская съ дочерью, которая позже правила нѣкоторое время Россіей подъ именемъ Анны Леопольдовны. Сама Евдокія согласилась для такого случая нарушить глубокое уединеніе, въ которомъ она жила. Она казалась довольной, счастливой, видя осуществленіе самаго дорогого желанія, которое она питала для своего внука, и такимъ согласнымъ обычаямъ способомъ.

Извъстно, что женитьба царей на боярскихъ дочеряхъ и даже мелкопомъстныхъ дворянахъ составляеть обычай страны. Члены верховнаго совъта, генералитеть, иностранные посланники и все высшее московское общество тоже присутствовали на церемоніи. Невъста, уже названная императорскимъ величествомъ, жила въ Головинскомъ дворцъ со своими родителями. Ея брать Иванъ отправился за нею туда, въ качествъ оберъ-канцлера, и привезъ ее съ матерью и сестрами въ большой торжественной кареть, эскортируемой камеръ-юнкерами, фурьерами и верховыми гренадерами. Придворные пажи сидели впереди кареты; курьеры и петіе гайдуки предшествовали ей; длинная вереница экипажей тянулась сзади съ членами семейства Долгорукихъ. Отрядъ въ 1200 эскортироваль весь кортежь: мфра предосторожности, можеть быть, излишняя. Долгорукихъ действительно ненавидёли среди знати, гдё они вызывали зависть и сильное озлобленіе своимъ возвышеніемъ и свой спесью; но народъ въ этой свадьбъ видълъ гарантію, что царь останется въренъ "матушкъ-Москвъ бълокаменной", и, какъ Евдокія, онъ готовъ былъ рукоплескать. При въвздв на дворъ дворца, императорская корона, возвышавшаяся на торжественной кареть, или, по другимъ разсказамъ, орелъ, украшавшій тріумфальную арку, случайно быль сорвань и съ грохотомъ упалъ на землю \*). Это было принято за дурное предзнаменованіе; но Екатерина Долгорукая, кажется, не испугалась. Подавъ руку брату, она, спокойная и уже величественная, вступила въ императорское жилище, которое готовилось стать ея.

Въ одной изъ затъ, на персидскомъ коврѣ, на покрытомъ золотой парчой столѣ лежалъ крестъ и два золотыхъ блюда съ кольцами. Налѣво отъ стола стояли два кресла для Евдокіи и невѣсты и въ томъ же ряду стулья для княгинь Мекленбургскихъ и для Елизаветы. Можно представить, какъ смотрѣла на эти стулья дочь Петра Великаго! Кресло императора стояло направо. Өеофанъ Прокоповичъ совершилъ установленный обрядъ, два генерала держали надъ четой балда-

<sup>\*)</sup> Карабановъ, Исторические анекдоты, Русская Старина, 1871, III, 689.

хинъ изъ серебряной парчи, вышитый золотомъ; потомъ загремъли выстрълы, подавая сигналъ къ поздравленіямъ и цълованію руки. Елизавета должна была одной изъ первыхъ поцъловать руку Долгорукой!

Въ свою очередь подошелъ графъ Миллесимо. Леди Рондо, въ своихъ хорошо извъстныхъ письмахъ, върнъе всего преувеличила и исказила произошедшій при этомъ случай. На движеніе Петра, отстранявшее руку невъсты, которую онъ держалъ въ своей рукъ, Екатерина отвътила грубымъ жестомъ, который приблизилъ оспариваемую руку къ губамъ иностранца. Это совершенно невърно, если принять во вниманіе современный этикетъ, который исключаетъ вмѣшательство жениха въ такой формъ. Онъ не могъ держатъ руку невъсство жениха въ такой формъ. Онъ не могъ держатъ руку невъссты въ этотъ разъ была не въ силахъ скрытъ естественное волненіе и что Петръ, обычно не старавшійся скрыватъ своихъ чувствъ, проявилъ какую-нибудь грубость. Друзья Миллесимо оттащили его и заставили скрыться. Черезъ нѣсколько дней онъ покинулъ Россію.

Екатерина Долгорукая должна была перенести еще другое испытаніе. Василій Владиміровичь, человѣкь откровенный, захотѣль привѣтствовать ее рѣчью. Говорять, онъ отрицательно относился къ браку, не видя въ немь ничего хорошаго для своихь. Онъ высказался въ слѣдующихъ словахъ: "Вчера я быль твоимь дядей, нынче ты моя государыня, и я буду твоимъ вѣрнымъ слугою. Позволь дать тебѣ совѣть: смотри на своего августѣйшаго супруга не какъ на супруга только, но какъ на государя, и занимайся только тѣмъ, что можеть быть ему пріятно. Твоя фамилія многочисленна, но, благодаря Богу, не терпить недостатка ни въ чемъ, и члены ея занимають хорошія мѣста; итакъ, если тебя будуть просить о милости кому-нибудь, хлопочи не въ пользу имени, но въ пользу заслугь и добродѣтели, это будеть настоящее средство быть счастливою, чего тебѣ желаю" \*).

Будущая царица ничего не отвътила и, то ли взволно-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 235.

ванная появленіемъ Миллесимо, то ли недовольная поведеніемъ Пегра, весь вечеръ сидівла съ угрюмымъ видомъ. Мало обращавшій на нее вниманія, скорте, казалось, избъгавшій ее, Петръ тоже казался озабоченнымъ и сердитымъ. Среди всеобщаго смущенія сіяла одна Евдокія. Были фейерверкъ и балъ, но не было ужина, и всъ были довольны, что поскорве уйдуть. Невъста вернулась въ Головинскій дворецъ съ твмъ же эскортомъ, который сопровождалъ ее при прівзді, и, казалось, не помнила словъ дяди. На другой день въ то время, когда графъ Вратиславъ писалъ въ Вѣну, испрашивая для Ивана Долгорукаго званіе императорскаго принца и герцогство Козельское, объщанное Меншикову, разнесся слухъ, что юный фаворить назначается великимъ адмираломъ. Его отецъ будеть генералиссимусомъ; Василій Лукичь-великимъ канцлеромъ; Сергий Григорьевичъ-великимъ шталмейстеромъ; его сестра, бывшая замужемъ за Салтыковымь, оберь-гофмейстериной двора будущей царицы. Масса назначеній!

Иванъ Долгорукій сділаль видь, что хочеть остепениться. Это была натура, полная странныхъ и неожиданныхъ противоръчій, какихъ не мало въ Россіи и по настоящее время,сама непосредственность, въ которой еще не переработались разные противоположные задатки, наслёдственно пріобретенные, въ которой благородныя чувства, казалось, постоянно боролись съ самыми грубыми наклонностями. Развращенный и развратитель, молодой человъкъ проявляль благородные порывы, которые, если бы были менте эфемерны, оказали бы благотворное вліяніе на Петра. Существуеть легенда, что, взойдя разъ нечаянно къ царю въ тоть моменть, когда тоть собирался подписать смертный приговорь, фаворить вдругь укусиль его за ухо. Петръ отъ боли вскрикнулъ. "Представь себъ, — сказаль на это Долгорукій, — что будеть чувствовать человькъ, когда ему отрубять голову". Обаяніе, какое онъ имълъ, несмотря на свои выходки и дурачества, вліяніе, какимъ онъ пользовался, когда хотелъ, зависели, можеть быть, оть этой горячности темперамента и характера. Во время бользни, которой фаворить подвергся въ іюль 1728 года,

Петръ спалъ на полу у его постели \*). Теперь молодой человъкъ забралъ себъ въ голову послъдовать примъру своего юнаго государя-жениться, и, неисправимый ловелась, онъ снова задумаль ухаживать за Елизаветой съ добрымъ намѣреніемъ. Царевна возмутилась: она не желала въ супруги себъ подданнаго! Впрочемъ она отклоняла всъ предложенія подобнаго рода, привыкнувъ къ свободной жизни и къ удовольствіямъ, которыя она увеличивала и разнообразила до безконечности. Съ ея похожденіями перестали считаться \*\*). Въ срединъ зимы она удалилась въ деревню, пренебрегая всемогущей семьей, выказывая холодность къ самому царю. Но Иванъ Долгорукій быль упрямь: ему нужна была жена! И въ теченіе нѣсколькихъ недѣль самъ дипломатическій корпусь занимался этой женитьбой, подбирая для фаворита то дочь Ягужинскаго, то дочь Миниха или Остермана. Наконецъ, стало извёстно, что молодой человёкъ остановиль свой выборъ на самой богатой наследнице въ имперіи, и въ то же время на самой красивой, на Наталіи Борисовив Шереметьевой, восхитительномъ созданіи, отецъ котораго быль великимъ полководцемъ въ предыдущее царствованіе. Это новое обручение было отпраздновано 14 декабря 1729 года, въ присутствіи паря, съ высшей помпой и невіроятной роскошью. Кольцо жениха стоило 12.000 рублей, а кольцо невъсты 6.000 руб. Было рёшено, что государь и фаворить повёнчаются въ одинъ и тотъ же день, и балы и банкеты следовали одни за другими въ ожиданіи двойной брачной церемоніи, взволновавшей всю страну. Москва наполнялась дворянами, спѣшившими изъ глуши провинцій со своими семьями. Никто не запомнить такого оживленія и радости.

## II.

Однако Петръ показывалъ своимъ подданнымъ все болѣе и болѣе сумрачное лицо. Со дня на день рядомъ со своей

<sup>\*)</sup> Лефорть, 26 іюля 1728, Дрезденскіе Архивы. Ср. Herrmann, Diplomatische Beitrage, I, 18.

<sup>\*\*)</sup> Маньянъ, 1 сентября 1729. Ин. Дѣла, Россія.

невъстой и въ кругу новой семьи, онъ все болье походилъ на птичку, попавшую въ западню, которая на самомъ дълъ, казалось, подходила для него при данныхъ обстоятельствахъ. "Слово царское измънчиво". Соображаясь съ этой русской пословицей, Долгорукіе хотъли ускорить событіе, отъ котораго зависъла ихъ судьба. Къ несчастію, шелъ рождественскій пость, а другія причины различнаго характера заставили отложить церемонію до 19-го января. Верховный Совъть ассигноваль на расходы 50.000 рублей, и нужно было много времени, чтобы израсходовать столько денегъ.

Между тъмъ Долгорукіе испытывали сильныя муки. На Новый годъ царь вышель ночью, безъ въдома Алексъя Долгорукаго, и отправился къ Остерману, гдв находились еще два члена Верховнаго Совъта. Вице-канцлеръ еще считался больнымъ и уже десять дней не выходиль изъ комнаты, и одно эго могло обезпокоить тахъ, кто зналъ его манеру. Онъ несомнънно что-то замышляль или предвидъль какой-то кризисъ, отъ котораго онъ предпочиталъ остаться въ сторонъ \*). Петръ по секрету также видълъ Елизавету, которая горько жаловалась на Долгорукихъ. Завладевъ всемь, властью и деньгами, они подвергали ее всякимъ лишеніямъ. Она привыкла пользоваться услугами двора для нуждъ своего большіе расходы, и въ которомъ велись по приказу Алексвя Григорьевича, повара теперь не слушались ея. На ея кухняхъ не хватало даже соли! Долгорукіе мстили за презрительный отказъ, полученный Иваномъ, который, какъ онъ сознавался позже, съ своей стороны думаль заключить царевну въ монастырь \*\*). Петръ на жалобы тетки отвъчалъ словами, которыя, тотчасъ же разглашенныя и преувеличенныя, были полны угрозъ: "Это не моя вина; меня не слушаются; но я скоро найду средство порвать свои цвии". Предупрежденные Долгорукіе встрвтили опасность только ссорами между собой. Владиміровичи находили, что Григорьевичи зашли слишкомъ далеко, слишкомъ рано начали выказывать себя господами положенія. Иванъ ссорился съ

<sup>\*)</sup> Лиріа, 2 января 1730 г., Восемнадцатый выкъ, І, 190.

<sup>\*\*)</sup> Діло Долгорукихъ въ Государственныхъ Архивахъ въ Москві.

сестрой, требовавшей брилліанты великой княжны Наталіи. Петръ, утверждала она, об'вщалъ ей ихъ. Впрочемъ, она брала примъръ съ отца и двоюродныхъ братьевъ, которые, какъ это позже подтвердило слъдствіе, организовали настоящій грабежъ государственной казны и спорили изъ-за своихъ долей. А уже близка была катастрофа, которая примирить ихъ въ общемъ крушеніи ихъ плановъ.

6 января 1730 года происходило водосвятіе. Всегдашній врагь принужденія, Петръ на церемонію явился съ опозданіємь\*), но присутствоваль на парадѣ въ жестокій морозь и вернулся въ компаніи своей невѣсты, держась сзади ея саней. Можеть быть, настроенный Долгорукими или покоренный какимъ-нибудь ловкимъ маневромъ прекрасной Екатерины, онъ этой любезностью хотѣлъ сразу оборвать слухи о разрывѣ, носившіеся слишкомъ свободно. Вернувшись, онъ почувствоваль ознобъ, и на слѣдующій день появилась оспа.

Долгорукіе были въ отчаяніи. Дипломатическій корпусъ заволновался. Датскій посланникъ видѣлъ на престолѣ уже Елизавету или ея племянника, герцога Голштинскаго. Тогда Шлезвигь былъ бы потерянъ! Онъ побѣжалъ къ Василію Лукичу и представиль ему необходимость сдѣлать что-нибудь, въ виду фатальнаго исхода болѣзни. Но что? То, что было сдѣлано въ моментъ смерти Петра І. Отъ жены до невѣсты разстояніе небольшое, и новая Екатерина могла бы царствовать такъ же хорошо, какъ и та. Братья и двоюродные братья заспорили и не пришли къ соглашенію. Планъ казался слишкомъ рискованнымъ Владимировичамъ, которые и увеличивали всякія возраженія. 12 января Петръ почувствоваль себя лучше, и всѣ вздохнули. Черезъ пять дней больной имѣлъ неосторожность раскрыть окно, оспа вернулась, и все погибло.

На этоть разъ Алексви Григорьевичь решиль прибегнуть къ решительнымъ мерамъ. Курьеры разсылались по городу, созывая членовъ семьи въ Голштинский дворецъ. Проведя

<sup>\*)</sup> Смотри по этому поводу, въ *Историческомъ Въстинки*, іюль 1896 г., статью Львова, устанавлив. нѣкоторыя подробности, неточно переданныя въ современныхъ мемуарахъ. Ср. Хмыровъ, Графиня Головкина, стр. 148.



Елизавета Петровка.



ночь у изголовья царя, глава семьи лежаль въ постели. Должны были собраться въ его комнатѣ. "Императоръ боленъ,—заявилъ онъ,—и худа надежда, чтобъ онъ живъ былъ; надобно выбрать наслѣдника".

- На кого же вы думаете?—спросиль Василій Лопухинь. Алексъй указаль пальцемь на потолокь.
- Вотъ кого!

Екатерина имѣла помѣщеніе въ верхнемъ этажѣ. Владимировичи покачали головами; но Сергѣй Григорьевичъ настаивалъ, формулировалъ мысль, бродившую въ головѣ его братьевъ: "Завѣщаніе уладитъ все. Законъ Петра Великаго не отмѣненъ, и государь не могь бы сдѣлать изъ него лучшаго примѣненія, какъ назначивъ себѣ преемницей ту, съ которой намѣревался раздѣлить ложе и тронъ!"

Въ виду обстоятельствъ, мысль была не неосуществима. Иностранные дипломаты обсуждали ее и считали возможной \*). Но Василій Владимировичъ возмутился:

- Кто захочеть ей подданнымь быть? Княжна Катерина съ государемъ не вѣнчалась.
- Хоть не вънчались, но обручились, возразилъ Алексъй.
  - Вѣнчаніе иное, а обрученіе иное.

Разгорёлся споръ. Григорьевичи хотёли отстаивать свою мысль съ оружіемъ въ рукахъ.

- Василій Владимировичь!—кричаль Сергвій,— ты въ Преображенскомъ полку подполковникь, а Иванъ Алексвевичь тамь маюрь. Вдвоемъ можете, какъ угодно, распоряжаться людьми.
- Что вы, ребячье, врете!—возразиль опять Василій.— Какъ тому можно сдёлаться? И какъ я полку объявлю? Услышавъ отъ меня объ этомъ, не только будуть меня бранить, но и убъють...

Съ этими словами онъ вмѣстѣ съ братомъ Михаиломъ по-кинулъ собраніе.

Тогда Василій Лукичь всталь, сёль около камина, гдё горёли дубовыя дрова, и началь писать. Онь составляль за-

<sup>\*)</sup> Сборникъ, LXXI, 128.

<sup>5</sup> Преемники Петра

въщаніе для подписи царю. Но скоро онъ бросиль перо. Его неразвитый умъ путался, а грубые пальцы выводили только безобразныя буквы. Тогда за дъло принялись всъ остальные члены семьи, одни подсказывали фразы, другіе помогали перевести ихъ на бумагу, и наконецъ документь, назначавшій Екатерину Долгорукую наслъдницей ея жениха, былъ готовъ. Но подпишеть ли его Петръ? Сомнъніе закралось въ сердца и лица уже омрачились, когда Иванъ Алексъевичь издалъ торжествующій крикъ. Вытащивъ изъ своего кармана бумаги, онъ показалъ ихъ родственникамъ.

— Вотъ посмотрите письмо государевой и моей руки: письмо руки моей слово въ слово какъ государево письмо; я умъю подъ руку государеву подписываться, потому что я съ государемъ въ шутку писывалъ.

Взявъ перо, онъ написалъ: "Петръ", и всѣ воскликнули въ одинъ голосъ: "Это безспорно царева рука!"

Потомъ наступило молчаніе. Говорили только одни глаза и понимали другъ друга, и такимъ образомъ дѣло было улажено, и не было добавлено ни одного слова передъ разставаніемъ. Фаворитъ представитъ завѣщаніе для подписи царю и, если по какой-либо причинѣ ее нельзя будетъ достатъ. онъ сдѣлаетъ, что нужно \*).

## III.

Но еще надо было обезпечить необходимую поддержку задуманному дѣлу. Однако, съ этой стороны возраженія, формулированныя Василіемъ Владимировичемъ, оказались только слишкомъ справедливыми. Въ Верховномъ Совѣтѣ Голицынъ и Головкинъ сочли проектъ безумнымъ. Позондированная гвардія оказалась враждебной. Самъ Иванъ испугался того, на что онь осмѣлился рискнутъ. Заставить царя подписать завѣщаніе казалось невозможнымъ; онъ не приходилъ въ со-

<sup>\*)</sup> Всё эти подробности извёстны намъ изъ дёла Долгорукихъ, изъ Московскаго Государственнаго Архива. Ср. Костомаровъ, Монографіи, XIV, 359—485.

знаніе, а Остерманъ, внезапно выздоровъвшій, не покидаль его; самый искусный подлогь становился подозрительнымъ, вызываль основательныя сомнинія. Огорченные Долгорукіе хватились за другіе планы, еще болье необыкновенные: ускорить брачную церемонію, несмотря на бользнь жениха; возвести невъсту, даже безъ брачнаго благословенія, на постель умирающаго \*). Это последнее предположение вызывалось, можеть быть, однимь обстоятельствомь, относительно котораго у насъ нъть точныхъ данныхъ. Согласно различнымъ свидътельствамъ, Екатерина Долгорукая была въ данный моментъ беременна-оть самого Петра, по одной изъ версій, такъ что государь считаль поэтому невозможнымь порвать объщаніе, внушавшее ему, видимо, только одно отвращение. Согласно Щербатову \*\*), завъщаніе, составленное Долгорукими, содержало подтверждение этого факта, и воспоминание объ этомъ сохранилось въ семьв \*\*\*). Но впоследствии были высказаны другія предположенія, которыя въ апрёлё и выразиль Лефорть: "Дівственная невіста покойнаго царя счастиво разръшилась въ прошлую среду дочерью, достойнымъ произведеніемъ гвардейскаго офицера, по имени Нестерова" \*+). Совершенно невъроятно, чтобы высокомърная молодая особа согласилась скомпрометировать свою судьбу такимъ довольно вульгарнымъ способомъ. Но сама беременность, кажется, была въ тотъ моментъ общеизвъстнымъ фактомъ †). И по пути въ ссылку, это непризнанное материнство, должно быть, привлекало къ несчастной наивное почтеніе, такъ какъ крестьяне и крестьянки толпились около нея, чтобы удостоиться чести попъловать руку у той, которую по своему почтилъ царь †\*).

Во всякомъ случат страстная борьба рушившихся честолюбивыхъ плановъ разверзлась у постели умирающаго. Въ нее была завлечена сама Евдокія. Ей предложили регентство. Она отговорилась своимъ возрастомъ и немощами. Вечеромъ

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 26 января 1730 г., Сборникъ, XV, 401.

<sup>\*\*)</sup> Щербатовъ, Сочиненія, II, 190.

<sup>\*\*\*)</sup> Долгоруковъ, Записки, I, 295.

<sup>\*†) 17</sup> апрыля 1730. Дрезденскіе архивы. Ср. Сборникъ, V, 377.

<sup>†)</sup> Маньянъ, 20 марта 1730 г. Ин. Дѣла, Россія.

<sup>†\*)</sup> Онъ же, 27 іюля 1730. Ibid.

18 января, когда доктора заявили, что нъть никакой надежды, она стала на молитву въ соседней комнате и приготовилась принять последнее дыханіе внука. Иванъ Долгорукій ходиль взадъ и впередъ по комнать, выжидая удобной минуты, вопросительно смотря на лица, сделавшіяся оть страха немыми, приходя въ отчаяніе, такъ какъ постоянно видѣлъ между собой и умирающимъ безстрастное лицо Остермана. На всякій случай онъ подписаль одинь экземпляръ завѣщанія, а другой держаль наготовѣ. Но вице-канцлеръ внимательно сторожиль, а Петръ продолжаль быть безъ памяти. Въ часъ ночи слышно было, какъ онъ потребовалъ лошадей, чтобы отправиться къ сестръ Наталіи. Черезъ ньсколько минуть онъ скончался. Манштейнъ говорить, что въ тоть же моменть Иванъ Долгорукій пробѣжаль по дворцу съ шашкой въ рукъ, крича: "Да здравствуеть императрица Екатерина!" Не встрътивъ сочувствія, онъ вернулся домой и сжегъ завъщаніе. Тщательное слъдствіе, на которомъ разбирались самые незначительные поступки фоворита, ничего не открыло по поводу этой попытки, которая кажется маловъроятной даже со стороны молодого сумасброда. Чтобы провозгласить и заставить признать новую власть на краю бездны, готовой снова поглотить государство вследь за государемь, такой единичный голось быль недостаточень.

# ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

# AHHA I.

## ГЛАВА VII.

# Попытка конституціоннаго строя.—Первая русская хартія.

І. Ночныя собранія въ Лефортовскомъ дворцѣ.—Верховный Совѣтъ присваиваеть себь право замъстить праздный тронъ.-Избраніе Анны Іоанновны.-Проекть конституціонной реформы.-Ея происхожденіе и ея предшественники.--,,Пункты".--Политическій идеаль Дмитрія Голицына.-Привътствія новой императриць.-Первая русская хартія.-Верховный Совъть дълаеть изъ нея тайну. Опасности такого способа. -II. Оппозиція.—Духовенство. — Өеофанъ Прокоповичь. — Дворянство.— Противоположныя мивнія.—Волненіе.—Анна принимаеть "пункты".— Дворянство просить обсудить ихъ. -- Контръ-проекты и подписавшіе ихъ. --Верховный Совъть побъжденъ.—Попытки примиренія.—III. Анны.-Первое нарушение конституціонной хартіи.-Тайное содъйствіе Остермана неограниченной власти.—Анна предполагаеть возстановить ее съ помощью государственнаго переворота. Содъйствие армии обезпечено.-Абсолютистское движение распространяется въ средъ дворянства.—ІV. 25-ое февраля.—Петиція дворянства.—Оно просить обсудить основы новаго управленія.—Вмішательство герцогини Мекленбургской.— Дворянство сдается.—Хартія разорвана въ клочки.—У. Отвътственность этой неудачи.—Ея последствія.—Паденіе дворянства.—Репрессіи.—Ссылка Долгорукихъ.—Въ Березовъ.—Слъдствіе и пытки.—Въ Новгородъ.—Иванъ Долгорукій.—Бывшая невъста царя.—Наталія Долгорукая.—Ея романъ.— Ея записки. -- Багровая заря новаго парствованія.

I.

Теоретически, какъ послѣ смерти Петра I, ничего не было. На самомъ дѣлѣ Верховный Совѣтъ оставался, почерпая именно въ этомъ положеніи все болье и болье власти, которую у него никто даже и не думалъ оспаривать. Его составляли въ данный моменть пять членовъ, исполнявшихъ функціи министровъ: канцлеръ, графъ Головкинъ; канцлеръ, баронъ Остерманъ; двое Долгорукихъ, Алексъй Григорьевичь и Василій Лукичь, и единственный Голицынь, Дмитрій Михайловичъ. Апраксина уже не было: онъ отдыхалъ съ 10 ноября 1728 года подъ сводами Златоустовскаго монастыря въ Москвъ. Губернаторъ Сибири, Михаилъ Владимировичь Долгорукій, пожелавшій прівхать въ Москву присутствовать на свадьбъ своей племянницы, также быль принять на собраніяхъ. Эти шесть лиць собрались въ Лефортовскомъ дворцѣ къ тому моменту, когда Петръ II скончался. Послѣ нѣкоторыхъ колебаній они пригласили еще двоихъ фельдмаршаловъ, Василія Владимировича Долгорукаго и Михаила Михайловича Голицына, и ушли на совъщаніе въ отдаленную комнату. Устроенное такимъ образомъ совъщаніе показалось страннымъ другимъ высокопоставленнымъ лицамъ, проведшимъ ночь во дворцѣ или теперь возвращавшимся туда. Здёсь были третій фельдмаршаль, князь Ивань Юрьевичь Трубецкой, Ягужинскій, а также Дмитріевь-Мамоновъ, морганатическій мужъ одной изъ царевенъ, Прасковьи Ивановны, сестры герцогини Курляндской. Почему верховники предпочли пригласить твхъ лицъ, а не другихъ? Что собиралось сказать это новое законодательное собраніе, неутвержденное никакимъ закономъ? Это былъ уже не Верховный Совъть. А что же? Такимъ образомъ зарождались первыя неудовольствія и оппозиція противъ р'вшеній, которыя должны выйти изъ этой запертой комнаты, гдв лица, не имъющія на это никакихъ полномочій, обсуждали будущее Россіи.

Пренія не были продолжительны. Всѣ сознавали цѣну времени. Долгорукіе не осмѣливались первыми поднять вопрось о завѣщаніи, Головкинъ кашляль и ссылался на отсутствіе голоса. Прерваль молчаніе Дмитрій Голицынъ. Положеніе казалось ему очень яснымъ. "Нѣть никакого опредѣлениаго наслѣдника. Завѣщаніе Екатерины I пе имѣеть зна-

ченія; съ нимъ нечего считаться. Она не имѣла никакого права дѣлать его. Дѣвка, вытащенная изъ грязи!.. Другое завѣщаніе..." Здѣсь Долгорукіе напрягли вниманіе и тревожно посмотрѣли на лица. "Другое завѣщаніе, приписываемое Петру II,—продолжалъ Голицынъ, возвысивъ голосъ,—подложное..."

У Василія Лукича вырвался протестующій жесть.

— Вполиѣ подложное!—съ силой повторилъ Голицынъ, пристально глядя на присутствующихъ.

Никто не произнесъ ни слова. Долгорукіе опустили глаза. Дѣло было потеряно для нихъ. Голицынь продолжалъ: "Ублюдки Петра I не могутъ приниматься въ счетъ. Евдокія Федоровна имѣетъ права, но права троихъ дочерей Ивана стоятъ выше. Старшая должна быть исключена изъ-за своего мужа".

Это была герцогиня Мекленбургская, дёйствительно, несчастная въ замужествъ, какъ я уже указывалъ раньше; мужъ былъ у нея сварливый, находившійся въ въчной борьбъ со своими подданными и со всѣмъ міромъ; онъ въ концѣ концовъ былъ свергнутъ въ 1736 г. Онъ тревожилъ самого Петра I, считавшаго его шалуномъ, а герцогъ, обращаясь къ государю, кричалъ ему: "Pfui Reich! Pfui Reich!" \*) Герцогъ Лирія не особенно лестнаго мнѣнія былъ и о герцогинѣ: "Женщина умная, но неразсудительная. Ей 40 лѣтъ. Она очень толста и очень дурна, имѣетъ склонность къ вину и къ любви и не бываетъ пикому вѣрна". \*\*).

Голицынъ совсёмъ не упомянулъ про Прасковью Ивановну, младшую изъ трехъ сестеръ. Онъ оставлялъ ее Дмитріеву-Мамонову. Его выборъ остановился на Аннѣ. "Женщина умная", сказалъ онъ. "Поговаривали объ ея дурномъ характерѣ, но курляндцы на него не жалуются..."

Василій Лукичь согласился. Одинь изъ всёхь собравшихся,

<sup>\*)</sup> См. Анонимную біографію въ Русской Старинь, 1876 г.

<sup>\*\*)</sup> Выдержки изъ его переписки въ Ипостр. Дѣл. Мемуары и Документы, т. VII. Изъ пихъ взяты тексты, не опубликованные въ русскихъ сборникахъ.

онъ былъ близокъ къ ней въ Митавѣ и сохранилъ съ ней хорошія отношенія. Это было одно изъ меньшихъ золъ. Предложеніе было принято, хотя никто изъ совѣщавшихся и не подумалъ о Петрѣ-Ульрихѣ, сынѣ герцогини Голштинской, права котораго, какъ единственнаго мужского наслѣдника, были неоспоримы. Женщина больше подходила для нихъ, лучше отвѣчала заднимъ мыслямъ, которыя царили въ этомъ избирательномъ собраніи, созванномъ у постели умершаго. Голицынъ коснулся этого въ заключеніи: "Итакъ, мы согласны на Аннѣ Іоанновнѣ; но надо себъ полегиить".

- Какъ вы говорите?—спросилъ Головкинъ, къ которому сразу вернулся его голосъ.
- Я хочу сказать, что мы должны обезпечить за собой побольше воли.

Случай показался Дмитрію Михайловичу подходящимъ, чтобы выдвинуть свою идею, которая, какъ онъ справедливо предугадываль, болье или менье согласовалась съ чувствами большинства его коллегь. Эти отпрыски высшей знати считали унизительнымь и нестерпимымь въковой гнеть, нисколько необлегченный последней реформой. Уже въ предъидущемъ столътіи московскіе бояре пробовали реорганизовать государство на основъ соглашенія съ верховной властью, а мысль о такой попыткъ относится еще къ болъе раннему времени, соотвётствуя періодическимъ кризисамъ, когда, какъ я указываль, абсолютизмь опадаль, самь раздавленный тяжестью своего могущества. Въ 1681 году была созвана комиссія, чтобы исправить недостатки военной организаціи, слабость которой показали войны съ Польшей, и тотчасъ же поднялся проекть о реорганизаціи всей центральной администраціи, какъ и провинціальныхъ управленій, на феодальномъ основаніи. Поднимался вопросъ создать изв'єстное количество мъстничествъ въ провинціяхъ, изъ которыхъ тогда состояло Московское государство, въ Новгородъ, Псковъ, Твери и Казани. "Высокородные" бояре несли бы тамъ власть пожизненно, даже, можеть быть, по наследству. Только противодвиствіе патріарха Іоакима разрушило эту реформу, основа которой была и въ проектв Дмитрія Михайловича.

Понятіе о свобод'ь, какъ о разділь пирога съ государемь, оставивъ въ сторонъ "худородныхъ" людей, составляло часть семейныхъ традицій. Долгорукіе во всякомъ случать были не прочь отъ этого. Они также по существу ничего не возражали, когда Василій Лукичъ сділалъ нісколько замічаній на шансы на успіхъ.

- Намъ не удастся эта попытка.
- Неправда, удастся!—горячо возразилъ Голицынъ.

И было рёшено, что Анна Курляндская будеть императрицей и что власть ея ограничена, продиктують ей "пункты" \*). Потомь перешли вь большую дворцовую залу, гдѣ собрались въ нетерпёніи толпа гражданскихь, военныхъ и духовныхъ чиновь. Ягужинскій, сильно оскорбленный верховниками тёмь, что не быль приглашень на ихъ собраніе, фрондироваль и переходиль оть группы къ группѣ, но все же быль готовъ согласиться со взглядами Голицына. Онъ спросиль Сергѣя Григорьевича Долгорукаго:

— Мит съ міромъ бѣда не убытокъ; долго ли намъ будетъ терпѣть, что намъ головы сѣкутъ? Теперь время думать, чтобы самовластія не было.

Этимъ онъ хотѣлъ показать, что онъ принадлежитъ къ нимъ же. Увидавъ Василія Лукича, онъ подбѣжалъ къ нему съ раскрытымъ сердцемъ:

- Батюшки мои, прибавьте намъ какъ можно воли! Верховникъ посмотрѣлъ н него сверху внизъ. Ему не хотѣлось посвящать этого выскочку въ дѣло, которое ничуть его не касалось. Онъ отвѣтилъ:
- Объ этомъ уже говорили, но объ этомъ не надо думать.

Вокругъ нихъ обсуждали сдѣланный верховниками выборъ. Өеофанъ Прокоповичъ указывалъ на завѣщаніе Екатерины I, въ которомъ наслѣдницами Петра II были назначены его двѣ тетки, дочери Петра I. Голицынъ повторилъ:

<sup>\*)</sup> Воспоминанія князя Долюрукова, І, 305, по запискѣ, найденной авторомъ въ бумагахъ своего прадѣда. Подтвержденный въ главныхъ чертахъ свидѣтельствами другихъ современниковъ, разсказъ похожъ на правду.

— Мы не хотимъ этихъ незаконнорожденныхъ!

Оказалось, что никто не хотёль ихъ или, по крайней мёрё, не осмёливался высказать этого; имя Анны Іоанновны было провозглашено, и уже многіе поспёшили наружу, чтобы распространить эту великую новость.

— Подождите!—крикнуль Голицынъ. Такой быстрый способъ дъйствія не нравился ему. Надо было устроить голосованіе и выставить "пункты".

Побѣжали за высокими шапками, удалившимися первыми, но могли вернуть только нѣкоторыхъ: Дмитріева-Мамонова, Измайлова и Ягужинскаго. Третье собраніе, такъ же самовольно созванное, какъ два первыхъ, открыло свое засѣданіе. Послѣ долгихъ уговоровъ Остерманъ согласился продиктовать проектъ "пунктовъ". Онъ не хотѣлъ ничего писать. Потомъ онъ такъ сильно тянулъ, не могъ связать двухъ мыслей или двухъ фразъ, что Василій Лукичъ Долгорукій, нетерпѣливый, въ то же время завидуя роли, которую, казалось, занялъ Голицынъ, наконецъ вмѣшался, самъ сталъ руководить диктовкой.

Это быль только предварительный проекть, а по мысли верховниковъ избраніе Анны должно было произойти въ общемъ собраніи, похожемъ на то, которое призвало къ власти Екатерину І. Какъ тогда, не было необходимости созывать его. Въ десять часовъ утра сенать, синодъ и военный совъть собрались въ Кремль, и, играя всегда роль предсъдателя, Голицынъ поставиль на голосованіе имя герцогини Курляндской. Анна Іоанновна была популярна. Во время частыхъ посъщеній Петербурга и Москвы она, ища покровителей, нашла себъ друзей. Избраніе было одиногласное. Но на этотъ разъ о "пунктахъ" не говорили \*).

Верховный Совъть занялся ими насдинть въ закрытомъ засъданіи, передълалъ первоначальный текстъ, прибавилъ новыя требованія, подчиненіе гвардіи исключительно совъту и слъдующую формулу: "А буде чего по сему объщанію не исполню, то лишена буду короны Россійской". Настоящая

<sup>\*)</sup> Корсаковъ, Воцареніе имп. Анны Іоанновны, 1880, стр. 10.

хартія получилась оть такой работы. Императрица должна объщать:

- а) стремиться къ распространенію православной в ры;
- б) не вступать въ супружество и не назначать наслъдника;
- в) содержать Верховный Совѣть, состоящій изъ восьми лицъ, постановленія котораго необходимы:
  - 1) для объявленія войны;
  - 2) для заключенія мира;
  - 3) для введенія новыхъ налоговъ;
  - 4) для назначенія чиновъ выше полковника;
- для лишенія жизни, имѣнія или чести у представителей знати;
  - 6) для пожалованія вотчинъ или деревень;
- 7) для назначенія на придворныя должности русскихъ или иностранцевъ;
- 8) для расходованія государственныхъ средствъ на личныя нужды.

Это было осуществленіе мечты Голицына, окончательная и конституціонная организація олигархической власти, осуществленная на самомъ дѣлѣ при Петрѣ II двумя Голицыными, четырьмя Долгорукими и только двумя представителями новаго управленія, созданнаго Петромъ I, Головкинымъ и Остерманомъ. Пунктъ 4 точно и буквально воспроизводилъ указъ 2 октября 1727 г., которымъ назначеніе въ арміи было предоставлено Верховному Совѣту\*).

Но Остерманъ не участвовалъ въ этой окончательной разработкѣ общаго дѣла. Подчинивъ свое званіе вице-канцлера званію наставника, онъ говорилъ, что не можетъ уже покинуть бренныхъ останковъ своего воспитанника. Когда онъ долженъ былъ подписать документъ со своими товарищами, онъ сдѣлалъ это, сдѣлавъ замѣтки, которыми позже онъ могъ воспользоваться. Ни на минуту не поднимался даже вопросъ предложитъ хартію на одобреніе сената, синода и военнаго совѣта. Шагъ былъ бы слишкомъ опаснымъ. Къ своему не-

<sup>\*)</sup> Филипповъ, Олигархическія стремленія Верховнаго Совита, стр. 11.

счастію, верховники рѣшили поддѣлать его. Въ письмѣ, посланномъ Аннѣ, они указали "пункты", какъ будто единогласно одобренные духовными и свѣтскими чинами. Трое депутатовъ, представлявшихъ три государственныхъ учрежденія, верховный совѣть, сенать и военный совѣть, взялись отвезти въ Митаву это письмо, при чемъ двое изъ нихъ не знали его содержанія. Голицынъ воспротивился тому, чтобы синодъ фигурировалъ въ депутаціи. "Духовенство обезчестило себя, согласившись на восшествіе Екатерины",—говориль онъ. Это была вторая грубая ошибка, послѣдствія которой не замедлили обнаружиться.

# II.

Враждебность Өеофана Прокоповича только усилилась оть этого. Онъ всегда былъ сторонникомъ неограниченной монархіи, считая религію независимой соціальной силой, но въ борьбъ съ предразсудками и невъжествомъ она должна итти рука объ руку съ самодержавіемъ. Противясь, въ согласіи съ Петромъ I, возстановленію патріаршества, соглашаясь довольствоваться организаціей синода, который позволяль бы ему управлять имь по-своему, онъ мечталь о роли духовнаго временщика. При Петръ I Стефанъ Яворскій и Өеодоръ Яновскій стали ему поперекъ дороги. При Екатеринъ І два другихъ противника, Өеофиль Лопагинскій, архіепископъ Тверской, и Георгій Дашковъ, архіепископъ Ростовскій, замінили первыхъ, -- первый -- родственникъ Голицыныхъ, второй -- Долгорукихъ, первый-воспитанникъ школы малорусской, средневъковой и польской, второй-воспитанникъ школы русской и ея узкаго формализма. Такихъ два умственныхъ направленія раздъляли въ Россіи духовный міръ восемнадцатаго стольтія. При Петръ II великорусская партія взяла верхъ надъ синодомъ, а когда синодъ подчинился верховному совъту, Өеофанъ на этомъ ничего не выигралъ. Александровская типографія, гдъ печатались его сочиненія, была закрыта. Противъ него возобновили прежнія обвиненія въ лицепріятіи, и онъ долженъ быль уплатить большой штрафъ. Говорили, что онъ произвольно распоряжался съ украшенными драгоценностями иконами. Онъ мечталъ о мести.

За нимъ и отчасти подъ его вліяніемъ группировались недовольные съ перваго момента, большинство епископовъ, а также высшіе пострадавшіе сановники, какъ Ягужинскій, обойденные на первомъ совъщании въ Лефортовскомъ дворцъ. Выскочка рёшиль даже послать въ Митаву эмиссара предупредить Анну, что "пункты", о которыхъ всв говорили, не зная ихъ, были выработаны не съ общаго согласія. Петръ Спиридоновичъ Сумароковъ, родственникъ будущаго драматурга, быль назначень для этого. Онь не могь исполнить порученія. Василій Лукичь, все более решавшій выдвинуться впередъ, захотълъ войти въ офиціальную депутацію и, сжегши вев станціи, наблюдаль за дорогами. Онъ поймаль эмиссара, но и самъ въ свою очередь былъ предупрежденъ кучеромъ Рейнгольда Левенвольде, о давнишнихъ отношеніяхъ котораго къ Аннъ Іоанновнъ было уже извъстно. Брать этого авантюриста, Густавъ, между твиъ сдвлался любовникомъ герцогини Курляндской и служиль посредникомъ въ этомъ случав. Такимъ образомъ будущая императрица заранве знала, что ея власть хотять ограничить и что противъ этого есть оппозиція.

Однако, вскорѣ эта оппозиція, кажется, сама раздѣлилась: одни высказывались за поддержку абсолютизма, другіе за ограниченіе, но съ помощью военнаго совѣта и дворянства. Особенно возмущалось мелкое дворянство усиленіемъ власти верховниковъ. Предполагаемая перемѣна обѣщала ему только тиранію меньшинства. Ему уже казалось, что вводятся въ Россіи порядки, подобные тѣмъ, которые были уже введены для ослабленія Швеціи и Польши. Антіохъ Кантемиръ, второй, устроившійся въ Россіи, сынъ молдавскаго господаря, и Василій Никитичъ Татищевъ,—одинъ поэтъ, другой историкъ,—стали во главѣ группы и очень волновались. Казанскій губернаторъ, Волынскій, краснорѣчиво выражалъ общее чувство, когда писалъ Татищеву: "Это будеть царство десяти" \*). Нѣкоторые дессиденты стояли за Евдокію или

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XIX, 251.

герцогиню Мекленбургскую. У Елизаветы были свои приверженцы, которые рёшились выступить тоже. Манштейнъ говорить, что ночью съ 18 на 19 января докторъ царевны, Лестокъ, разбудилъ ее, заставляя заявить о своихъ правахъ. Но она отказалась\*). Позже разсказывали, что она въ то время была беременна.

Иностранная дипломатія также сильно волновалась. При первой тревогѣ Вестфаль, датскій посланникъ, отправился къ своему англійскому коллегѣ Уорду за помощью. Надо было какой бы то ни было цѣной устранить Елизавету. "Интересы короля Фридриха IV сильно пострадали бы". Уордь предложиль 20.000 рублей; но датчанинъ удовольствовался 3.000 червонцевъ, которые помогли ему только раньше узнать объ избраніи. Вратиславъ, въ союзѣ съ посланниками голитинскимъ и шведскимъ, продолжалъ тѣмъ не менѣе дѣйствовать въ пользу царевны.

Волненіе все увеличивалось. Москва, какъ я сказаль, была наполнена въ это время провинціальнымъ дворянствомъ. Скоро можно было насчитать до 500 недовольныхъ, собиравшихся на ночныя совѣщанія, разсматривавшихъ проектъ за проектомъ. Лишившись присутствія Василія Лукича, самаго умнаго, если не самаго рѣшительнаго своего члена, верховный совѣть терялъ почву въ этой кутерьмѣ. ,,Пункты" вызывали многочисленныя возраженія. Онъ оправдывался, объяснялъ, почему ихъ нельзя было обсуждать публично. Развѣ не надо, чтобы сначала былъ извѣстенъ отвѣть будущей государыни? Онъ соглашался на то, чтобы титулъ ,,самодержавной государыни" временно остался въ ектеніяхъ и оффиціальныхъ актахъ. Онъ вступилъ на скользкую дорожку компромиссовъ.

Отвъть пришель 1-го февраля, съ генераломъ Леонтьевымъ, однимъ изъ депутатовъ, который привезъ и Сумарокова съ кандалами на ногахъ. Разсказываютъ, что Василій Лукичъ избилъ несчастнаго посланнаго \*\*). Анна, видимо, соглашалась. Ея отвъть заранъе былъ составленъ Василіемъ Лукичемъ въ выраженіяхъ, которыя позволяли предполагать,

<sup>\*)</sup> Манштейнъ, Мемуары, стр. 48.

<sup>\*\*)</sup> Щербатовъ, Сочиненія, II, 185.

что государыня сама ставить себѣ ограниченія, сочиненныя верховниками. Чтеніе происходило на другой день въ собраніи, на которомъ на этотъ разъ потребовали удаленія иностранцевъ. Въ данный моменть они составляли пятую часть высшихъ чиновъ гражданской службы, треть въ арміи и двѣ трети во флотѣ \*).

Мертвое молчаніе встр'ятило сообщеніе, по свид'ятельству Прокоповича. "Слушатели опустили уши, какъ б'ядные ослики". Желая сд'ялать видъ, что они сами удивлены содержаніемъ императорскаго письма, и понимая, что имъ никто не в'ярить, верховники растерялись и сконфузились. Одинъ Голицынъ старался придать себ'я свободный видъ, громко кашлялъ и повторялъ: "Видите-де, какъ милостива государыня!" Такъ какъ никто не говорилъ ни слова, онъ наконецъ, вышелъ изъ терп'янія.

— Что вы, нѣмые что ли! Раздался одинъ голосъ:

— Не вѣдаю, да и весьма чуждуся, отчего на мысль государынѣ пришло такъ писать.

Не этого ожидалъ Дмитрій Михайловичъ. Вмѣсто сочувственныхъ возгласовъ онъ вызвалъ споръ о самомъ деликатномъ пунктѣ вопроса. Къ счастію спрашивавшій не нашелъ поддержки, и тотчасъ же, такъ какъ молчаніе продолжалось, рѣшили подписать протоколъ собранія. Это было равносильно согласію. Никто не протестовалъ, когда Өеофанъ Прокоповичъ первымъ подалъ примѣръ послушанія. Было собрано пятьсоть подписей \*\*). Но, давая свою подпись, князь Алексѣй Михайловичъ Черкасскій попросилъ, чтобы ему было позволено, какъ и большому числу его друзей, выразить свое мнѣніе о новомъ устройствѣ государства. Новая дверь, открытая для споровъ. Все еще неоправившіеся, верховники не осмѣлились закрыть ее, и въ нее ворвалась поднявшаяся волна возстанія, которая унесла ихъ твореніе. Какъ бы стыдясь своей слабости и желая загладить ее рѣшительнымъ поступкомъ,

<sup>\*)</sup> Ежегодиикъ военнаго совита за 1730 г. Воспоминанія князя Долгорукаго, I, 307.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XIX, 253.

они въ то же время приказали арестовать Ягужинскаго. Эта мера могла только раздражить оппозицію. Последняя вполне понимала, что совъть падаеть, самъ раздираемый тайными несогласіями. Голицыны тянули въ одну сторону, Долгорукіе-въ другую. Воспользовавшись отсутствіемъ Василія Лукича, Дмитрій Михайловичь старался поставить на місто соперничующую семью. Когда Елизавета обратилась къ совъту, желая узнать, не по его ли приказу Иванъ Долгорукій велѣль снять почетную стражу, исчезновеніе которой она замѣтила передъ своимъ домомъ, послѣдовалъ отвѣть: "нѣть; и если князь Иванъ пошлеть къ вамъ съ подобными распоряженіями, можете вельть избить посланныхь, а если онъ явится самъ, вы можете плюнуть ему въ лицо" \*). Несогласія возникали между советниками по поводу всёхъ принимаемыхъ мфръ. Надо ли опубликовать "пункты" сейчасъ или подождать прівзда императрицы? Спрошенный Остерманъ заставиль принять второе решеніе. Верховники согласились сообщить государынь, что новый режимь послужиль поводомъ ко всеобщему энтувіазму. Они больше не стъснялись лгать.

Но проекты, противоположные конституціонной реформ'є, объявленные княземь Черкасскимъ, начали пріобр'єтать вліяніе. Съ 5 по 10 февраля въ сов'єт ихъ получили ц'єлыхъ восемь. Циркулировало гораздо больше. До насъ сохранилось дв'єнадцать съ 1.100 подписями \*\*). Подписи принадлежали вс'ємъ категоріямъ дворянства, выражалось общее желаніе расширить реформу, сглаживая противор'єчивыя редакціи. Принималось ограниченіе самодержавія, но олигархія была зам'єнена "общенародіємъ". Это означало вс'єхъ дворянъ, не исключая "худородныхъ". Въ самыхъ главныхъ чертахъ вс'є были согласны, распростарняя ихъ далеко,— наприм'єръ, до выборнаго начала вс'єхъ чиновниковъ, которое Петръ I ограничивалъ въ высшихъ ступеняхъ. На москов-

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 16 февраля 1730 г. Тайные берлинскіе архивы. Донесеніе не было опубликовано въ Сборникѣ.

<sup>\*\*)</sup> Корсаковъ, Воцареніе имп. Анны Іоанновны, стр. 147; Михайловъ, Историческіе документы, 1873, стр. І и сл. Этотъ малонзвѣстный сборникъ содержить по этому поводу драгоцѣнныя свѣдѣнія.

скихъ улицахъ разговаривали только объ англійской конституціи, о парламентаризмѣ, даже о республикѣ. Одинъ князъ просилъ у одного иностраннаго посланника свѣдѣній о конституціи Женевской республики \*).

Скорое крушеніе этого безпорядочнаго предпріятія предвъщало уже то, что между его членами совсъмъ не было согласія о подробностяхъ. Отъ имени мелкаго дворянства, хотя подъ прикрытіемъ Черкасскаго, Татищевъ составилъ проектъ, просто уничтожавшій верховный сов'єть и зам'єнявшій его палатой изъ ста членовъ. Онъ собралъ 249 подписей. Но большинство, подъ вліяніемъ съ одной стороны аристократическихъ тенденцій, а съ другой стороны-хаоса конституціонныхъ и парламентскихъ идей, отклонило такое простое ръшение. Оно выразило свои мнънія и пожеланія въ трехъ другихъ проектахъ, выработанныхъ Секутовымъ, Грековымъ и Алабердіевымъ, которые собрали отъ 743 до 840 подписей. Цифры не точны. Въ лихорадкъ, охватившей всъхъ, многіе нъсколько разъ подписывали одинъ и тоть же проекть, а другіе соглашались на различные проекты. Главные пункты проекта Секутова были следующіе:

- 1. Императрица безконтрольно распоряжается только своимъ дворомъ, содержаніе котораго опредёлено;
- 2. Исполнительная власть принадлежить верховному совъту, который ръшаеть вопросы о войнъ и миръ, назначаеть на всъ должности, распоряжается арміей и осуществляеть финансовый контроль;
- 3. Сенать изъ 33 членовъ занимается предварительнымъ просмотромъ дѣлъ, подаваемыхъ верховному совѣту. Дворянская палата, состоящая изъ 200 депутатовъ, и палата избранныхъ депутатовъ отъ городовъ, съ неопредѣленнымъ числомъ депутатовъ, должны защищать интересы обоихъ сословій и простого народа.

Здѣсь было расширеніе "пунктовъ", но также и уступка олигархической партіи, слѣдовательно, основаніе трактата соглашенія. Дмитрій Голицынъ думалъ подыскать другое. приготовилъ формулу присяги изъ 16 параграфовъ, которую

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 20 февраля 1730 г. Тайные берлинскіе архивы.

должны подать государынь. Онъ соглашался на вступленіе въ совъть еще четырехъ членовъ. Во исключительныхо случаяхо призываются сенать, военный совъть и даже дворянство. Чтобы привлечь на свою сторону духовенство, онъ уничтожаль коллегію, завѣдующую церковными имуществами, и это дело предоставиль епархіямь и монастырямь. Еще онъ льстиль дворянству объщаніемъ, что изъ его рядовъ больше не будуть брать ни солдать, ни матросовь, что имъ будуть предоставлены исключительно гражданскія и военныя должности. Никакого следа отъ этого документа не сохранилось въ протоколахъ засъданій верховнаго совъта. Мы знаемъ о немъ только изъ донесеній иностранныхъ посланниковъ, очень смутныхъ и противоръчивыхъ; предполагаютъ, что онъ соотвътствовалъ одному проекту конституціонной реформы, заранъе приготовленному Голицынымъ съ помощью Фика, сотрудника Петра I, бывшаго теперь вице-президентомъ коммерческой коллегіи \*). Уступки, содержавшіяся въ немъ, теперь были недостаточны. Дворянство закусило удила, а верховники только потакали ему своими слабыми двиствіями. Чтобы обезоружить Головкина, который въ самой средъ совъта устроилъ центръ оппозиціи, они рішили выпустить на свободу Ягужинскаго, вернуть его къ прежней должности. Заключенный отказался. "Вы меня загрязнили; вы не можете вымыть меня". Онъ ждаль прівзда императрицы, того же ждало и дворянство, надъясь, что она разръшить споръ, въ которомъ совъть, казалось, все больше и больше терялъ надежду на побъду.

#### III.

Анна была подъ Москвой, во Всесвятскомъ, 10 (21) февраля 1730 г. Она явилась съ тъмъ болъе враждебнымъ на-

<sup>\*)</sup> Hjarne, Ryska Konstitutions project ar 1730, Historik Tisd-krift, 1884. Ср. Милюковъ, Опыты конституціонной реформы при восшествіи на престоль Анны I, 1894 (напечатано въ "Русской Мысли").

строеніемъ къ совѣту, что Василій Лукичъ не согласился позволить, чтобы человъкъ, съ которымъ она уже нъсколько льть делила жизнь въ Курляндіи, Биронъ, последоваль за ней въ Россію. Однако, она привезла съ собой всю семью фаворита, показывая этимъ, что она разсчитываеть въ скоромъ времени призвать къ себъ и его самого. По одной версін раньше нея въ столицу прибылъ родственникъ Левенвольде, Корфъ, которому было поручено действовать въ пользу самодержавія, столковавшись по этому поводу съ Ягужинскимъ. Вскор'в этоть посланный впаль въ немилость за то, что "слишкомъ много расчитывалъ на оказанныя услуги и на свою красоту... въ ту минуту, когда не было недостатка въ увеселеніяхь государыни" \*). Похороны Петра, отложенныя до этого времени, были назначены на 11-е. При установленіи кортежа въ Лефортовскомъ дворцѣ произошла долгая задержка, такъ какъ невъста покойнаго требовала себъ мъсто среди членовъ императорской фамиліи. Она и ея родствен ники добились только брани, и въ концъ концовъ она осталась дома.

Изъ оконъ дворца Шереметьевыхъ другая невѣста, высотой своей нравственной красоты поднявшая плохую репутацію своего семейства, смотрѣла на этотъ кортежь, уносившій ея счастье. Предшествуя гробу, неся на бархатной подушкѣ регаліи покойника, всемогущій фаворить наканунѣ, еще великій канцлеръ нынѣ, а завтра? шелъ Иванъ Долгорукій, блѣдный, разстроенный и какъ бы самъ погребенный въ длинномъ крепѣ, спадавшемъ со шляпы до земли. И Наталія Шереметьева вздрогнула, увидавъ его въ такомъ мрачномъ видѣ. Онъ поднялъ глаза, и ихъ мысли несомнѣнно слились въ общей тоскѣ. Что будеть завтра \*\*).

Во Всесвятскомъ первымъ дъйствіемъ Анны было нарушеніе конституціоннаго обязательства, только-что принятаго ею. Сюда были присланы часть Преображенскаго полка и часть полка конныхъ гренадеровъ. Она хорошо ихъ приняла, налила всъмъ по стакану водки и объявила себя полковни-

<sup>\*)</sup> Ла-Шетарди, З (14) іюня 1740, Иностр. Діла, Россія.

<sup>\*\*)</sup> Кн. Долгоруковъ, Записки, Русскій Архивъ, 1867 г.

комъ полка и капитаномъ арміи. Верховный совѣть, явившійся въ свою очередь, былъ принять вѣжливо, но очень холодно. Головкинъ поднесъ государынѣ орденъ Андрея Первозваннаго. "Правда,—сказала она,—я забыла надѣть его". И она дала надѣть его на себя одному лицу изъ своей свиты, чтобы показать, что она получаеть его не отъ совѣта.

15 февраля состоялось торжественное вступление царицы въ столицу, а черезъ пять дней принесение присяги въ Успенскомъ соборѣ и въ четырнадцати другихъ церквахъ. Въ последній моменть советь решиль удалить изъ формулы присяги всь спорные пункты, ограничившись легкимъ измъненіемъ обычнаго текста: присягали въ върности "ея императорскому величеству Аннъ Іоанновнъ и отечеству". Но разнесся слухъ, что верховники добавили собственное свое имя къ имени государыни, и Өеофанъ Прокоповичь отказался явиться въ соборъ прежде, чѣмъ познакомится съ новой редакціей. Напрасно ему говорили, что совъть ждеть его. Къ несчастію для него, заупрямившись, онъ остался одинъ. Обезпокоившіеся епископы покидали его одинъ за другимъ, и онъ въ бъшенствъ долженъ былъ послъдовать за ними. По крайней мъръ онъ настоялъ, чтобы текстъ присяги предварительно быль прочитань съ амвона. Всв удивились, не найдя тамъ ничего, чего ожидали, и разсказывали, что Василій Лукичъ просиль согласія преображенцевь на внесеніе желаемаго нововведенія, но тв сказали ему: "Мы тебъ кости переломаемъ, если ты посмъешь это сдълать!" Сконфуженный Прокоповичь не ръшился произнести проповъдь, приготовленную имъ, съ намекомъ на текущія событія.

Черезъ два дня верховники сдѣлали еще одинъ шагъ по пути уступокъ. Проектъ, предоставлявшій имъ всю власть, собралъ, во главѣ съ генераломъ Матюшкинымъ, только 25 подписей. Они чувствовали себя выбитыми изъ колен. Они вели переговоры съ офицерами гвардіи, то обѣщая замѣстить открывшіяся въ совѣтѣ вакансіи лицами, взятыми изъ рядовъ мелкаго дворянства, то обѣщая дать ему право назначать депутатовъ для защиты общественныхъ интересовъ. Но на сцену уже всходили два новыхъ дѣйствующихъ лица,

роль которыхъ сначала казалась рѣшающей въ развитіи драмы.

Остерманъ съ избранія Анны Іоанновны не выходиль изъ комнаты, обложенный пластырями, и распускаль самые тревожные слухи о своемъ здоровьѣ. Но въ ходѣ событій начинала чувствоваться его рука. Верховники знали, что онъ ведеть дѣятельную переписку съ главными руководителями оппозиціи и съ самой царицей. Однихъ онъ убѣждалъ, что самое лучшее для нихъ просить государыню лично осуществить желаемыя реформы; второй онъ намекалъ, что, какъ дочь старшаго брата Петра I, она имѣетъ право на наслѣдіе безо всякаго выбора, и, слѣдовательно, безо всякихъ условій.

Мысль удалить верховниковъ шла своимъ путемъ, и Анна шла ей навстръчу. Василій Лукичь, вернувшійся изъ Митавы съ нею, на самомъ дълъ держалъ ее въ своихъ рукахъ, и такой режимъ соблазнялъ некоторыхъ, проникнутыхъ конституціоннымъ или республиканскимъ идеаломъ. Въ перепискъ съ Волынскимъ бригадиръ Козловъ наивно восхищался имъ. Государыня не могла взять табакерку, -говориль онъ, -безъ позволенія совѣта. Ей дали сто тысячь рублей въ годъ, а такъ какъ раньше она имъла только шестьдесять тысячъ, то она должна быть довольна. При малъйшей непріятности она рисковала быть отосланной въ Курляндію. Впрочемь, если ее посадили на тронъ, то это только временно, однимъ словомъ, чтобы помазать по губамъ \*). Входъ въ аппартаменты императрицы быль строго воспрещень всёмь предполагаемымъ противникамъ. Но Василій Лукичь не достаточно наблюдаль за женщинами, приближенными къ императрицъ. Сильная, смёлая, полная жизни и веселія, незаботящаяся о последствіяхъ-немцы прозвали ее "die vilde Herzogin"герцогиня Мекленбургская пропов'вдывала сопротивленіе в занималась организаціей его. Черезъ нее, черезъ ея младшую сестру, Прасковію, черезъ ея двоюродную сестру, Головкину, черезъ Наталію Лопухину, любовницу Рейнгольда Левенвольде, а еще другихъ, какъ госпожъ Остерманъ, Ягужинская,

<sup>\*)</sup> Костомаровъ, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея главньйшихъ дъятелей, 1888, П, 134.

Салтыкова и княгиня Черкасская, Анна Іоанновна сообщалась съ внёшнимъ міромъ и могла получать оттуда совёты и внушенія. Прокоповичъ переслаль ей записку, спрятанную въ художественно сдёланныхъ часахъ. Маленькій Биронъ, котораго каждый день носили къ царицё, служилъ почтовымъ ящикомъ. Письма прятали въ платьё ребенка.

Черезъ мѣсяцъ императрица колебалась только, какой моменть выбрать, чтобы кончить то, что она начала во Всесвятскомъ. Левенвольде отвъчаль за гвардію, въ которой князь Кантемиръ полагалъ ему настроить умы въ пользу самодержавія. Поэть потеряль родовое имініе вь діль, возбужденномъ противъ Дмитрія Голицына. Въ одной изъ своихъ сатиръ, онъ вывелъ Ивана Долгорукаго, "человъка, воспитаннаго среди псарей", что его поссорило съ семьей Долгорукихъ. Наконецъ, онъ былъ влюбленъ въ княжну Черкасскую, дочь одного изъ вождей оппозиціи. Преображенцы обрабатывались тоже въ томъ же смыслъ графомъ Феодоромъ Андреевичемъ Матвъевымъ, послъднимъ въ родъ, большимъ негодяемъ, который поссорился съ герцогомъ Лиріа, получилъ законное наказаніе, чёмь быль обязань Долгорукимь. Надо было только умѣло воспользоваться добрыми пожеланіями, энтузіазмомь и ненавистью, которыя всё были на стороне государыни.

Сначала время коронаціи казалось ей самымъ подходящимъ для государственнаго переворота, для котораго все было уже готово. Посланіе вице-канцлера заставило ее перемѣнить намѣреніе. 23 февраля въ домѣ князя И. Ф. Барятинскаго брожение въ средв армии выразилось въ петици, которую накоторое количество офицеровь, вмаста съ насколькими дворянами, решили поднести царице, чтобы она, ничего не дожидаясь, пожелала принять самодержавную власть. Татищевъ, присутствовавшій здёсь, быль послань на другое собраніе, происходившее въ то же время у Черкасскаго, чтобы предупредить его объ этой резолюціи и попросить его поддержки. Возмущенный противъ Долгорукихъ за обиду, нанесенную ими его родственнику Трубецкому, Черкасскій увидёль здёсь случай для мести и, послё нёкотораго колебанія, даль свое согласіе, добившись и согласія своихь друзей. Среди ночи отправились собирать подписи въ казармы и набрали ихъ 260. Движеніе, за исключеніемъ группы Черкасскаго, происходило только въ военной средѣ, но грозило захватить и дворянство\*). Верховники увидѣли необходимость дѣйствовать какимъ-нибудь рѣшительнымъ способомъ, а на другой день Остерманъ узналъ, что онъ будеть арестованъ вмѣстѣ съ Черкасскимъ, Барятинскимъ, Головинымъ и нѣкоторыми другими убѣжденными сторонниками самодержавія. Онъ поспѣшилъ предупредить Анну, которая со своей стороны рѣшила, что насталъ часъ дѣйствовать. Такимъ образомъ былъ подготовленъ знаменитый день 25 февраля 1730 г.

# IV.

Свъдънія, которыя мы имъемъ о подробностяхъ его, довольно смутны, такъ какъ личные свидътели его въ своихъ донесеніяхъ противорвчать другь другу. Постараюсь нам'втить въроятный ходъ и наиболъ очевидный смыслъ событій. Послъ резолюцій, принятыхъ на упомянутыхъ собраніяхъ, Анна Іоанновна ожидала, что въ этотъ же день она увидить, въ самомъ центръ дворца, сторонниковъ самодержавія и верховниковъ, -- одни придуть со своей петиціей, которую она готова была принять, а другіе постараются воспротивиться предполагаемымъ арестамъ. Она, слъдовательно, приняла свои мъры. По распоряженію самого Василія Лукича стража во дворцъ была удвоена; но кому будеть повиноваться эта стража? Ея непосредственнымь начальникомъ быль пруссакъ по имени Альбрехть. Анна позвала его, обласкала и предупредила, что въ скоромъ времени въ верховномъ командованіи произойдеть перемвна. Нъмецъ поклонился, и она не безъ основанія считала себя обезпеченной съ его стороны \*\*). Но ее ожидали другія непріятности.

На самомъ дѣлѣ Черкасскій созывалъ своихъ друзей на 25 февраля въ 10 часовъ утра, посовѣтовавъ имъ явиться во дворецъ поодиночкѣ. Большинство изъ нихъ провели ночи

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 6 марта 1730 г. Секретные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*)</sup> Онъ же, 9 марта 1730 г., ibid.

внъ дома изъ боязни быть арестованными \*). Самъ онъ, если върить нъкоторымъ свидътелямъ, сначала по той же причинъ не приходилъ на свиданіе. Около ста пятидесяти дворянъ-другіе говорять о восьмистахь-были въ сборъ и для начала потребовали аудіенціи у верховнаго сов'вта, заседавшаго въ этотъ моменть. Этого не было въ программе. Но съ третьяго дня произошли колебанія и разділеніе мийній, такъ что предполагавшіяся репрессивныя міры смутили многихъ и уменьшили храбрость. Теперь уже и не было вопроса итти прямо противъ верховниковъ. Введенные въ высокое собраніе, жалобщики ограничились твить, что выразили свое сожальніе, что до сихъ поръ пожеланія дворянства мало принимаются во вниманіе, а также желали быть выслушанными по этому поводу ея величествомъ. Такимъ образомъ совъть и на этоть разъ могь сразу прекратить попытку, шедшую такими окольными путями. Онъ не посмѣлъ. Право подачи прошеній сильно укоренилось въ мъстныхъ обычаяхъ. Можеть быть, и Анна энергично выразила желаніе принять тъхъ, кто обращался къ ней.

Но она тотчасъ же испытала глубокое разочарованіе. Поданная Черкасскимъ, который рѣшилъ присоединиться къ товарищамъ, простившись съ женой, какъ будто онъ шелъ на смерть, петиція была покрыта всего 87 подписями и ни единымъ словомъ не говорила о возстановленіи самодержавія. Съ критикой "пунктовъ", которая была недостаточно ясна, и съ намекомъ на другіе проекты конституціонной реформы, недостаточно оцѣненные верховниками, она содержала только просьбу, чтобы государыня позволила дворянству созвать собраніе, на которомъ каждая фамилія имѣла бы двухъ представителей и на которомъ были бы установлены основы новаго правленія.

Анна едва сдержала выраженіе досады. Значить, ее обманули! Эти люди, говорившіе о конституціи и новомъ правленіи, были не тѣ, которыхъ она ждала. Только нѣкото-

<sup>\*)</sup> Лонгиновъ, Военный совыть въ началь 1730 г., Восемнадуатый выкъ, III, 161—177.

рые гвардейскіе офицеры, участвовавшіе въ группѣ, выражали то, что должна была выражать вся депутація. Василій Лукичъ считалъ, что дѣло выиграно, и, повернувшись къ Черкасскому, гордо спросилъ:

— Кто васъ въ законодатели произвель?

Но это вмѣшательство сразу измѣнило ходъ событій. Спрошенный въ упоръ, чувствовавшій, что онъ погибъ, если отступить, вопрошаемый прямо пошель навстрѣчу опасности. Громкимъ голосомъ онъ отвѣтилъ:

— Вы сами, заставивъ императрицу повърить, что ,,пункты" были общимъ нашимъ дъломъ, тогда какъ мы не имъли къ нимъ никакого отношенія.

Фатальное слово было произнесено, споръ былъ перенесенъ на почву, очень опасную для Василія Лукича и его товарищей. Онъ попробовалъ выиграть время. По обыкновенію императрица должна была посовътоваться со своимъ совътомъ о поданномъ ей прошеніи. Итакъ, верховникъ заявиль, что аудіенція кончена. Анна не знала, на что решиться, когда вившалась герцогиня Мекленбургская. Инстинкть подсказаль ей, какой выборь сделать между этими жалобщиками, которые ясно не понимали, чего они хотять, и верховнымъ совътомъ, желаніе и сила котораго въстны. Наклонясь къ уху своей сестры, она сказала: "Нечего туть думать, государыня. Извольте подписать, а тамъ видно будетъ". Такъ какъ та еще колебалась, она повторила: "Подписывайте; я отвічаю за послідствія" \*). Анна внизу листа написала торжественныя слова: "быть по сему", и тотчасъ на нее какъ бы нашло геніальное вдохновеніе, такъ какъ она чтобы дворянство, козаявила, торому по его желанію дозволено обсудить форму будущаго правленія, представило въ этоть же день результать своего совѣшанія.

Ограничить такимъ короткимъ срокомъ совѣщанія этихъ новичковъ въ политикѣ было лучшимъ средствомъ заставить ихъ отказаться отъ всего. Употребивъ нѣсколько недѣль на

<sup>\*)</sup> Сборникъ, V, 369.

безцёльные разговоры, что они могли сдёлать въ нёсколько часовъ? Имъ не дали даже возможности повидаться со своими родственниками, отъ которыхъ они не получили никакихъ полномочій. Они должны были собраться на сов'вщаніе въ сосъдней залъ и сейчасъже, такъ какъ выходы изъ дворца будуть закрыты до разрешенія кризиса. И когда они уходили, расколъ произошелъ въ собственныхъ ихъ рядахъ и возгорвлся споръ, казалось, предрвшавшій исходъ вопроса. Изъ дворца выйти было нельзя, а входить можно, и присутствовавшіе на аудіенціи гвардейскіе офицеры видели, что число ихъ увеличивается. Вдругь они подняли сильный шумъ: "Мы не позволимъ, чтобы диктовали законы нашей государынь!" Анна сдълала видь, что хочеть заставить ихъ замолчать, но они закричали еще громче: "Мы ваши рабы, но мы не можемъ терпъть, чтобы васъ притъсняли. Скажите слово, и мы бросимъ ихъ головы къ вашимъ ногамъ".

Радость засвѣтилась въ глазахъ дочери Ивана. Она посмотрѣла на своихъ совѣтниковъ, какъ бы ища у нихъ защиты. Блѣдные и дрожавшіе, они, казалось, сознавали свое безсиліе успокоить эту бурю. Тогда она рѣшилась. "Я не вижу себя въ безопасности", сказала она. Потомъ, сдѣлавъ знакъ капитану Альбрехту, добавила: "Повинуйтесь только Семену Андреевичу Салтыкову". Одимъ словомъ она смела совѣть, вырвавъ изъ его ослабѣвшихъ рукъ прочный элементъ власти, военную силу. Но въ то же время, чисто женскимъ маневровъ, она граціозно пригласила верховниковъ отобѣдать съ нею и ушла, увозя ихъ за собою, какъ плѣнниковъ и оставивъ дворянъ глазъ-на-глазъ съ гвардейцами.

Совъщаніе, на которомь должень быль предсъдательствовать Черкасскій, при такихь обстоятельствахь могло быть толко чисто формальнымь. Изъ залы, гдѣ ихъ заперли и куда офицеры отказались слѣдовать за ними, онъ и его друзья слышали пе прекращавшіеся возгласы: "Смерть крамольникамъ! Да здравствуеть самодержавная царица! На куски разрѣжемъ того, кто не дасть ей этого титула!" Левенвольде и Кантемиръ хорошо поработали. Первымъ заговорилъ князь Юсуповъ и сказалъ, что благожелательное отношеніе, вы-

казанное ея величествомъ къ общимъ пожеланіямъ, требуетъ выраженія благодарности. Уб'єжденный абсолютисть, Чернытевъ, подхватилъ: "Самое приличное выражение благодарности было бы просить государыню принять неограниченную власть". Никто не протестоваль, и оказалось, что Кантемиръ заранъе составилъ проектъ адреса въ этомъ смыслъ. Изъ остатка честности нъкоторые дворяне предложили прибавить къ нему следующія пожеланія: замену верховнаго совъта правительствующимъ сенатомъ, "какъ при Петръ I"; право для дворянства выбирать членовъ для этого собранія, также президентовъ коллегій и губернаторовъ. Это ничего не значило, такъ какъ самодержавіе исключаеть всякое соглашеніе подобнаго рода между государемъ и его подданными, и они хорошо это знали; но этимъ они хотъли замаскировать капитуляцію, которой они стыдились. Это подписали 160 человѣкъ.

Когда они покончили, въ три часа пополудни, ихъ заставили отнести свое рѣшеніе верховному совѣту, который номинально еще функціонироваль. Анна Іоанновна хотѣла разыграть комедію до конца, и у нея было время приготовиться ко всякой неожиданности. Подъ командой Салтыкова весь дворецъ былъ превращенъ въ тюрьму. Верховники молча выслушали чтеніе этого документа, который для нихъ имѣлъ значеніе приговора съ ужасными послѣдствіями. Былъ моменть нерѣшительности и муки; но канцлеръ Головкинъ положиль этому конецъ, высказавшись за его принятіе. Тотчасъ, словно громъ, раздались крики: "Да здравствуеть самодержавная царица!" Тогда, поднявшись, Дмитрій Голицынъ и Василій Долгорукій просто сказали: "Да будеть воля Провидѣнія!"

И торжественно отправились къ государынѣ. Она снова сдѣлала удивленный видъ.

— Такъ, значить, ты на самомъ дѣлѣ обманулъ меня, Василій Лукичъ?—Она сдѣлала видъ, что хочетъ знатъ мнѣніе совѣтниковъ. Они ограничились тѣмъ, что опустили головы, ничего не отвѣчая. Въ 4 часа одинъ изъ секретарей совѣта, Масловъ, получилъ приказаніе принести "пункты", а

также письмо, въ которомъ Анна выражала, что она принимаетъ ихъ. Она тутъ же разорвала оба документа. Въ теченіе ста пятидесяти лѣтъ думали, что клочки ихъ пропали и что ничего не осталось отъ этой первой русской хартіи. Она существуетъ, скрытая отъ нескромныхъ взглядовъ въ пыли архивовъ; булавка скалываетъ обрывки пергамента. Но обладаніе копіей съ ней, до настоящаго времени, считалось государственнымъ преступленіемъ, и высшіе сановники, какъ вице-президентъ коммерческой коллегіи Фикъ, адмиралъ Сиверсъ, поплатились за это ссылкою въ Сибирь \*).

# V.

"Трапеза была уготована,—печально сказалъ Дмитрій Голицынъ, покидая дворецъ,—но приглашенные оказались недостойными състь за нее". Мардефельдъ придвидълъ это. Оть 12 февраля онъ писалъ: "Русскіе вообще очень стремятся къ свободъ, но, если они и говорятъ о ней много, они не знаютъ ея и не сумъютъ ею воспользоваться" \*\*). Черезъ десять дней онъ увърялъ, что императрица удержитъ въ своихъ рукахъ самодержавную власть, если только она сумъетъ воспользоваться ея преимуществами \*\*\*).

Голицынъ несеть тяжелую долю отвътственности за эту печальную неудачу. Предложивъ совъту свой проектъ конституціонной реформы, онъ ничего не сдълалъ, чтобы заручиться для него необходимой поддержкой извнъ. Со свойственной ему горячностью и вельможной самоувъренностью, онъ шелъ впередъ, не обращая вниманія на окружающее, наперекоръ духовенству, дворянству, арміи, возбуждая даже между со-

<sup>\*)</sup> Дитятинъ, Статьи по исторіи русскаго права, 1895, стр. 591 н сл. Для разсказа объ этомъ днѣ я пользовался: Корсаковъ, Восшествіе имп. Анны Іоанновны; перепиской Мардефельда, Лиріа и шведскихъ посланниковъ, Дитмера и Моріана; статьями въ Историческомъ Въстиникъ, 1730, т. LXXXVIII, стр. 430, и Europeische tama, 1730, № 326.

<sup>\*\*)</sup> Сборникъ, XV, 413.

<sup>\*\*\*) 21</sup> февраля 1730 г. Донесеніе не опубликовано въ Сборникъ.

трудниками неудовольствіе своей різкостью и таинственностью, которой окуталь свою деятельность. Большинство не знало до конца, куда и какими дорогами онъ собирается вести ихъ. Василій Лукичъ следоваль за нимъ, стараясь опередить его. Никто на самомъ дѣлѣ не признавалъ его за главу. Его планъ, видимо, внушенъ былъ главнымъ образомъ дъйствіями шведскаго сейма 1719—1720 гг. при вступленін на престоль королевы Ульрики-Леоноры. Онъ хотель предоставить людямь своего лагеря и верховному совъту роль, которую аристократическая партія тамъ передала аристократіи и государственному сов'ту. Понятно, онъ оставляль въ Россіи въ сторонъ два класса, духовенство и крестьянъ, которымъ въ Швеціи исторія отводить значительное м'всто. Однако, онъ предвидить уменьшение налоговъ въ пользу земледъльцевъ; итти дальше, по его мнънію, не позволяло состояніе страны. Съ такимъ заключеніемъ этотъ планъ не былъ исключительно олигархическимъ. По крайней мъръ по мысли Голицына всв приглашались на приготовленное имъ пиршество, и верховники сидёли вверху стола только затёмь, чтобы играть роль распорядителей. Онъ впослёдствіи приводиль въ свое оправдание то соображение, что, соглашаясь на возобновленіе неограниченнаго самодержавія, дворянство достигало только заміны "правленія десяти семей" правительствомъ трехъ или четырехъ проходимцевъ-иностранцевъ.

Это дворянство выказало слишкомъ большую поспѣшность, требуя своей доли въ завоеваніи свободы и больше аппетита, чѣмъ были способны переварить. У него не было также главы и ясности во взглядахъ. Проекты, исходившіе изъ группъ, организованныхъ чисто семейнымъ образомъ, главнымъ образомъ выражали чисто индивидуальныя чувства, которыя едва согласовались между собою. Шутъ царицы Прасковіи, Тихонъ Архипычъ, говорилъ: "Намъ, русскимъ, хлѣбушка не надо; мы другь друга ѣдимъ". И въ дѣлѣ тѣ и другіе шли тоже на-авось. Они не были подготовлены къ такой иниціативѣ. Они въ первый разъ пришли къ смутному сознанію солидарности интересовъ, существующей у нихъ, и даже общаго, какъ корпорація, существованія. И въ эту корпорацію, которая только нарождалась для общественной жизни, Петръ

ввелъ столько новыхъ и противоръчивыхъ элементовъ! Что же удивительнаго, что ихъ безпорядочное броженіе кончилось тъмъ, что они "остались въ дуракахъ?"

Оть этого движенія смутныхъ идей и колеблющихся стремленій, какъ оть разорванной въ клочки хартіи, что-нибудь должно было, однако, остаться и, къ счастію, избітнуть пыли архивовъ. Въ организаціи своего управленія, предоставленнаго теперь ей въ руки, Анна должна была соображаться только съ обстоятельствами. Однако, уничтожая верховный совъть и возстанавливая сенать въ той формъ и съ тъми прерогативами, какія онъ имѣлъ при Петрѣ І, она уже приняла во вниманіе выраженныя дворянствомъ пожеланія, оставивъ только за собой, разумъется, выборъ сенаторовъ. Нъсколько позже возвращение къ выборной системъ, введенной Преобразователемъ для замъщенія военныхъ должностей, возстановление его же указа о правахъ на гражданские чины, основание въ 1731 г. кадетскаго корпуса и, наконецъ, уничтоженіе въ 1730 г. закона о маіоратахъ-составляли уступки въ томъ же смыслъ.

Правда, при банкротствъ идеала, увидъннаго на мгновеніе, дворянство сохранило и развило въ свою пользу крѣпостное право, превратившееся скоро въ ultima ratio его существованія и такъ безжалостно эксплуатируемое. Изъ самыхъ его благородныхъ стремленій и изъ самыхъ великодушныхъ его желаній часть еще ожила на мгновеніе, въ концѣ новаго царствованія, въ фактическихъ проектахъ А. П. Волынскаго, чтобы потерпъть новое и болъе ужасное крушеніе. И на этотъ разъ имъ былъ положенъ конецъ надолго, если не навсегда. Въ средъ этого дворянства, поръдъвшаго теперь и униженнаго, низкіе инстинкты рабства, смиренно принятые одной стороной, и дикіе инстинкты тираніи, жестокосердно проявляемые другой, казалось, только существовали одни. Даже намять о томъ, чего оно осмѣливалось желать и добиваться въ 1730 году, казалось, исчезла изъ головы и сердца. Требованія, формулированныя ВЪ 1767году среди конодательной комиссіи, которой Екатерина II прославилась, по своей нравственной ценности и политическому значенію намного ниже самаго незначительнаго

выработаннаго тридцать семь лёть тому назадъ. А когда цёною угодливости, доходившей до униженія, конституціоналисты 1730 г. добились въ концё вёка освобожденія оть обязательной службы, лежавшей на нихъ, за эту свободу они заплатили двадцатью милліонами крёпостныхъ.

Сто лёть спустя послё событій 1730 г. солдаты, посланные для усмиренія польскаго возстанія, не могли понять причины этой неравной борьбы. Когда имъ объясняли, что возставшіе борются за свою конституцію, которая была оскорблена, они воображали, что они говорять о женё великаго князя Константина, нам'єстника страны, женившагося на польк'в. Воть къ чему въ такой долгій промежутокъ времени привело въ народной сред'є движеніе идей, которыя агитаторы XVIII вёка будто бы пропагандировали во всёхъ классахъ.

Первое время возстановленнаго самодержавія уже возвіщало все вто. Потерпівшее пораженіе дворянство и притихтіє члены верховнаго совіта получили позволеніе поціловать руку императрицы, которая въ то же время приказала выпустить изъ тюрьмы Ягужинскаго и привести къ себі. Василій Лукичь должень быль ввести его съ знаками самаго глубокаго почета. Когда открылось засіданіе, Анна вернула ему шпагу и ордень Андрея Первозваннаго, объявивь ему, что она назначаеть его на пость главнаго прокурора. Въ тоть же чась быль отправлень курьеръ въ Митаву. Понятно, съ какимъ порученіемъ. Биронъ не долго ждаль. Вечеромъ большая иллюминація; но послідняя должна была бороться съ сівернымъ сіяніемь исключительной силы, которое, казалось, залило горизонть кровью и считалось впослідствій за предзнаменованіе,—кровавая заря начавшагося царствованія.

На самомъ дѣлѣ слѣдующій день былъ мрачнымъ и кровавымъ. Семенъ Андреевичъ Салтыковъ, вчерашній герой, проснулся генералъ-лейтенантомъ, сенаторомъ и маіоромъ Семеновскаго гвардейскаго полка. Въ скоромъ времени чинъ генералъ-аншефа, титулъ гофмейстера двора и помѣстье съ десятью тысячами крѣпостныхъ прибавились къ его наградѣ. Уѣзжая изъ Москвы въ Петербургъ, Анна поручила ему управленіе городомъ и сдѣлала его по этому случаю графомъ.

Онъ занималъ этотъ постъ три года, потомъ былъ сочтенъ Бирономъ еще недостаточно послушнымъ и замъщенъ княземъ Барятинскимъ, говорившимъ: "Кланяйся пониже, взберешься повыше". Сначала Голицыныхъ щадили. Дмитрій Михайловичь удалился въ свое помъстье Архангельское и жилъ тамъ въ забвеніи до 1737 г. Подталкиваемый Кантемиромъ, Биронъ тогда возобновилъ противъ него старое дело о маіорать, болье или менье несправедливо отнятомь у поэта. И прежній верховникъ кончиль свое существованіе въ слѣдующемъ году въ казематъ Шлиссельбургской кръпости. Фельдмаршалъ Михаилъ Михайловичъ Голицынъ былъ назначенъ президентомъ военной коллегіи, а его жена, урожденная Куракина, стала придворной статсъ-дамой. Но храбрый воинъ только на нёсколько мёсяцевъ пережиль крушеніе надеждь, раздълявшихся его братомъ, и такимъ образомъ избъгнулъ зрълища близкой опалы, которая ждала другихъ членовъ его семьи и партіи.

Потому что эти два обломка великаго царствованія обязаны были твни Петра I, покрывшаго ихъ, что они не раздълили судьбу, предназначенную побъжденнымъ, тогда какъ побъдители достигли верха величія. Почти всеобщій голосъ требоваль немедленной мести Долгорукимь. Нъмецкая партія пъла за-одно съ дворянствомъ, чтобы взвалить на нихъ всъ воображаемыя преступленія. Алексей похитиль царскую корону и не оставиль въ ней ни одного камня; Иванъ присвоилъ себъ драгопънное священническое облачение изъ Успенскаго собора... Въ свою очередь иностранная пресса подхватила эти обвиненія и еще увеличила ихъ. Europäische Fama, Genealegische Archivarius, Recueil des Gazettes, Staats und gelehrte Zeitung, Reichspost Reiter, Mercure, Gazette d'Utrecht наваливали басню на басню и небылицу на небылицу. Однако, Анну подталкивать было не зачёмъ! Указомъ 8 апрёля 1730 года Василій Лукичь и Михаиль Владимировичь ссылались, съ назначеніемъ губернаторами, одинъ въ Сибирь, другой въ Астрахань. Въ то же время Алексви быль отправленъ со всей семьей въ самое отдаленное свое помъстье, послъ того, какъ всъ, а въ особенности Иванъ, были допрошены, "подъ угрозою смерти", по поводу подложнаго завъщанія, приписываемаго



Эрхств-Јоахнв Биронв.



Петру II. Бывшій фаворить утверждаль, что онъ ни о чемъ ничего не знаеть. На время его отпустили; его ждала плаха.

Лишенный должности и почестей, онъ сохраниль свою невъсту. Среди всеобщаго бъгства вокругь опальныхъ, Наталія Шереметьева заявила, что она хочеть разділить судьбу своего будущаго супруга. Черезъ двадцать семь лъть она писала: "Я не имъла такой привычки, чтобъ сегодня любить одного, а завтра другого; я доказала свету, что я въ любви върна". Это была любовь, зародившаяся съ одного взгляда, какъ любовь Джульетты. До обрученія она не знала молодого человѣка; она, конечно, ничего не знала о его прошлой жизни; противъ воли всъхъ своихъ близкихъ, она настояла на своемъ. Никто изъ Шереметьевыхъ не присутствовалъ при вънчаніи. Сергьй Долгорукій, брать Ивана, и его сестры увезли невъсту въ Горенки, "будто хоронить". Всъ плакали. Черезъ три дня надо было уважать. Мъстомъ ссылки былъ Никольскъ, въ Пензенской губерніи. И это быль только первый этапъ. Какъ для Меншикова и, несомивнию, по твмъ же причинамъ, наказанія шли ступенями. Черезъ нісколько мівсяцевъ, 12 іюня 1730 г., ссыльные получили новый приказъ-отправиться въ Березовъ, какъ и тоть.

Аресть сопровождался также конфискаціей всёхъ имуществъ семьи. Наталія отправилась въ дорогу съ 50 рублями, занятыми у своей мадамы, гувернантки, которую такъ звали, хотя она была нѣмка, на что указываеть ея имя: Марія Штанденъ. Екатерина Долгорукая, бывшая невъста царя, тоже ссылалась. Ей изъ всего богатства оставили только платья, которыя она должна была носить на своей несостоявшейся свадьбъ. Тюрьма, въ которой сначала были заключены Меншиковы, ждала въ Березовъ этихъ новыхъ жильцовь, съ тъмъ же содержаніемъ: рубль въ день на каждую голову плънника. А фунть сахара тамъ стоилъ девять съ половиной рублей! Они вли деревянными ложками и пили изъ оловянныхъ стакановъ. Въ 1731 г. Наталія разрівшилась отъ бремени сыномъ, воспреемникомъ котораго былъ маіоръ Петровь. Установившіяся понемногу отношенія съ м'єстнымъ гарнизономъ нфсколько смягчали жизнь ссыльнымъ. Нфкоторыя драгоцвиности, которыя они успвли скрыть, помогли

<sup>6</sup> Преемники Петра

имъ. Но это счастіе стало для нихъ фатальнымъ. Въ 1734 г. по смерти Алексвя, Иванъ сдвлался главою семьи. Благодаря относительной свободь, предоставленной ему теперь, молодой человъкъ вернулся къ прежнимъ своимъ привычкамъ. Сойдясь съ морскимъ офицеромъ Овцынымъ, онъ принималъ участіе въ его попойкахъ. Позже этого Овцына считали любовникомъ Екатерины Долгорукой. Ничто не доказываеть, чтобы она отступила отъ того достоинства и той гордости, съ которыми всегда обращалась друзьями своихъ род-СЪ новыми ственниковъ. Настоящимъ виновникомъ былъ Иванъ. Напиваясь со своимъ товарищемъ, онъ много болталъ лишняго, вспоминая о своей прежней связи съ Елизаветой, которую фамильярно называль Лизаветкой, и приписываль ей всв свои несчастія. Онъ разсказываль подробности о любви паревны съ гренадеромъ Шубинымъ и передавалъ о сценахъ оргій въ Покровскомъ... Все это распространялось. Въ 1737 году первый доносъ лишилъ узниковъ нъкоторой свободы, какой они пользовались. Имъ было запрещено покидать тюрьму. Однако, гарнизонъ продолжалъ ихъ посъщать. Одинъ изъ служащихъ тобольской таможни влюбился въ Екатерину Лолгорукую. Оскорбленная слишкомъ настойчивыми ухаживаніями, она пожаловалась Овцыну, который со своими двумя товарищами наказалъ нахала. Новый доносъ и новое слъдствіе. Приказъ отділить Ивана оть жены и прочихъ членовъ семьи. Онъ быль помъщень въ землянкъ. Благодаря просьбамъ. Наталія навъщала его тамъ ночью. Она носила ему ъсть. Однажды ночью она нашла землянку пустою. Иванъ, два его брата и другіе сообщники, всего шестьдесять человъкъ, были сразу схвачены и увезены въ Тобольскъ. Покинутая въ Березовъ со своимъ сыномъ Михаиломъ, которому теперь было семь лътъ, съ третьимъ братомъ Ивана и невъстками, Наталія падала въ ноги прохожимъ, рвала на себъ волосы и спрашивала: "Гдъ Иванушка?"

Она больше не должна была увидёть его. Въ Тобольскѣ комиссія подъ предсѣдательствомъ Ушакова, родственника свирѣпаго начальника государственной полиціи, и Суворова, отца будущаго великаго полководца, допрашивала Ивана Долгорукаго съ пытками, отъ которыхъ онъ лишился раз-

судка. Онъ разсказаль все, что зналь объ исторіи поддъльнаго завъщанія Петра II, и даже то, чего не зналь, и Анна, наконецъ, нашла предлогъ удовлетворить свою ненависть. Въ началъ 1739 г. Василій Лукичъ, Сергъй и Иванъ Григорьевичи, Василій и Михаилъ Владимировичи присоединились къ своему двоюродному брату въ Шлиссельбургской крѣпости. Сергѣй, успѣвшій въ это время устроить свои дѣла, благодаря ловкости, быль только-что назначень посланникомъ въ Лондонъ. Прощальная аудіенція, для-которой императрица все не находила времени, отсрочила его отъездъ и темъ погубила его. Дъло на этотъ разъ велось лично Остерманомъ. Пара утокъ, поднесенныхъ Алексъю Долгорукому несчастной вдовой, фигурировали въ числъ главныхъ обвиненій! Приговоръ, произнесенный 31 октября 1739 года, присуждалъ Ивана Долгорукаго къ четвертованію и отсяченію потомъ головы, Василія, Сергія и Ивана Григорьевичей къ простому отсъчению головы. Василий Владимировичь и его брать Михаиль, осужденные также на смерть, добились ходатайства о помилованіи передъ государыней. 6 ноября, за два дня до казни, осужденныхъ снова допрашивали съ пытками о состоявшемся въ 1730 году заговоръ основать республику. Иванъ Алексвевичъ продолжалъ утверждать, что онъ совершенно ничего не знаетъ.

Сохранилась легенда о его геройскомъ мужествѣ, которое онъ доказалъ во время казни, происходившей въ Новгородѣ. Говорятъ, что онъ до конца читалъ молитвы, дѣлая только ударенія, когда ему ломали руки и ноги. Въ разсказѣ нѣтъ ничего невѣроятнаго, въ виду многочисленныхъ примѣровъ, сохраненныхъ изъ тогдашнихъ временъ, о подобной силѣ воли у казнимыхъ, но подробности, кажется, не вѣрны.

"Такой неожиданный, такой страшный страдальческій конецъ", писаль внукъ казненнаго, князь Иванъ Михайловичъ, въ своихъ еще неизданныхъ запискахъ, "искупаетъ грѣхи его юности, и кровь его, поливъ землю Новгорода, древней колыбели русской свободы, должна примирить съ его памятью всѣхъ враговъ нашей семьи". Несчастная семья имѣетъ тѣмъ больше права на это снисхожденіе, что она была сурова сама къ себъ. Одинъ изъ братьевъ Ивана, Александръ, заключенный въ тюрьму въ Вологдѣ со своимъ младшимъ братомъ Николаемъ, далъ напоить себя сыщику и далъ компрометирующія показанія. Придя въ себя, онъ распоролъ себѣ бритвой животъ, но тѣмъ не менѣе между своими считался измѣнникомъ. Палачи спасли его для того, чтобы наказать кнутомъ и вырѣзать языкъ, какъ и Николаю.

Эта послѣдняя экзекуція состоялась 28 октября 1740 г., въ концѣ того времени, которое продолжаєть называться въ Россіи пенавистнымъ именемъ, синонимомъ режима крови и грязи: Бироновщиной. Мы увидимъ, насколько справедливы данныя ему имя и смыслъ. Въ указанное выше число, когда Анна Іоанновна была уже мертвой, Биронъ былъ регентомъ на нѣсколько недѣль, полновластнымъ хозяиномъ,—и онъ поспѣщилъ помиловать осужденныхъ; но приказъ пришелъ слишкомъ поздно.

Третій брать Ивана, Алексіві, заключенный въ Тобольсків, позже служить матросомъ на Камчатків.

Екатерина Долгорукая была заключена въ томскій монастырь, одинъ изъ самыхъ бедныхъ въ Сибири. Тамъ въ пяти кельяхъ и больницъ жили семь старыхъ и немощныхъ монахинь, питавшихся подаяніемъ. Павшее императорское величество делило келью съ самой доброй изъ своихъ товарокъ, которая должна была наблюдать за ней. Въ сильные холода караульный солдать спаль здёсь же. Она могла только очень ръдко покидать эту тюрьму, чтобы подышать чистымъ воздухомъ. Тогда ей позволяли подняться на колокольню маленькой деревянной церкви, принадлежавшей монастырю, и оттуда она для развлеченія смотрівла на Томскъ. Преданіе говорить, что къ ней явился офицерь, чтобы потребовать обручальное кольцо, которое она все еще носила. "Отръжьте мнъ палецъ!" — отвътила она. Анекдоть, въроятно. выдуманный, но очень характерный для гордой личности. Она оставалась въ Томскъ до декабря 1741 г., когда Елизавета, вступивъ на престоль, вернула ее въ Петербургъ и вскоръ хотъла выдать замужъ. Эта "невъста царя", какъ ея всегда называли, была неудобна вблизи. Она долго отказывалась и согласилась только въ 1745 г. выйти за шотландца Якова Брюсса, не внушавшаго ей никакой любви. Вскоръ послѣ свадьбы она отправилась въ Новгородъ помолиться на могилѣ казненныхъ отца и дядей и рѣшила построить тамъ церковь. Но она умерла черезъ нѣсколько мѣсяцевъ, приказавъ сжечь всѣ свои платья, чтобы никто не могъ носить платій той, которая должна была сдѣлаться императрицей \*).

Наталія Долгорукая-самая подлинная и самая трогательная героиня этой мрачной драмы. Вся Россія читала стихи Козлова, посвященные ея трагической судьбъ. Послъ похищенія мужа ее держали въ Березовів еще около двухъ лъть, и она снова появилась въ Москвъ только 17 октября 1740 г., въ день смерти Анны Іоанновны. Она нѣкоторое время жила у своего брата, "богатаго Лазаря", какъ его звали, Петра Борисовича Шереметьева, который, владъя огромнымъ состояніемъ, позволяль дітямъ своей сестры бітать по улиці босикомъ. Окончивъ ихъ воспитаніе и женивъ старшаго изъ сыновей, она въ 1758 г. отправилась въ Кіевъ и тамъ поступила въ монастырь. Девять лёть спустя рыбаки, раскидывавшіе невода на Дніпрів, виділи, какъ какая-то женщина, одътая въ черное, нагнулась надъ ръкой и бросила въ нее перстень. Это была Наталія Долгорукая, которая въ этоть день, разставшись съ единственнымъ предметомъ, который мысленно соединяль ее съ прошлымъ, полнымъ радостей и горестей, приняла схиму. Однако, своихъ воспоминаній она не утопила. Въ кельѣ, среди молитвъ И постовъ, писала свои записки, которыя невольно связывали прошлое съ настоящимъ, сулившимъ ей новыя испытанія. "Еще ударъ!"-писала она въ 1768 г., узнавъ о смерти одного изъ своихъ родственниковъ. Она умерла 31 іюля 1770 г., записавъ сявдующія посявднія слова: "Надвюсь, что всякая христіанская душа обрадуется моей смерти, подумавь: она перестала плакать".

Рукопись этихъ записокъ, тетрадь въ 48 листовъ, испещрена на поляхъ большимъ количествомъ аллегорическихъ рисун-

<sup>\*)</sup> Аверкіевъ сдёлаль изъ бывшей невёсты царя геронню драмы (Разрушенная невъста), напечатанной въ Русскомъ Въстиикъ, 1876 г.

ковъ, сдъланныхъ тушью. Первый рисунокъ представляетъ Св. Варвару, великомученицу, очень чтимую въ Кіевъ.

Воспитанная въ Варшавѣ, какъ и ея невѣстка, Наталія также получила тамъ тщательное образованіе. Она часто употребляеть иностранныя слова. Однако, вообще стиль еястиль XVII въка, съ народными оборотами. Говоря о своемъ мужъ, она всегда называеть его "онъ", не употребляя его имени, какъ и сейчасъ дёлають крестьяне, когда говорять объ умершихъ. Разсказъ ея о путешествін въ Сибирь напоминаеть разсказъ протопопа Аввакума, изгнаннаго противника патріарха Никона. Что особенно поражаеть въ ея нравственной физіономіи и ділаеть ее полной и типичной, такъ это то, что она, смиренная жертва, ничуть не бездъятельна. Она часто питируеть Іова, говоря, что она по его примъру никогда не винила Бога въ своихъ испытаніяхъ; но когда она въ преклонномъ возрастъ, передъ лицомъ этого Бога писала свои записки, если она и не жаловалась, то часто возмущалась; у нея вырываются движенія гивва, ненависти, видна семейная гордость. Она, эта монахиня, говорить, какъ злобная женщина, объ Анив Іоанновив, "отвратительной на видъ", и, какъ оскорбленная патриціанка, о Биронѣ, "который шиль сапоги ея дядъ". Впрочемъ, фактъ невърный. Ея кровь всегда кипить, утверждаеть она при воспоминаніяхъ о мерзостяхъ, совершенныхъ этимъ выскочкой. И ни на одно мгновеніе она не забываеть, что, называясь теперь сестрой Нектаріей, она Долгорукая, какъ, спускаясь по Окъ, по дорогъ въ Березовъ, она не забывала традицій аристократинеимъніемъ ческаго барства И. за прислуги, удила за баржей живую стерлядь. Эта выдумка показываеть на поэтическое воображеніе, проглядывающее и въ нъкоторыхъ мъстахъ ея записокъ. Въ день ея свадьбы, разсказываеть она, влажныя ствны отцовского дома, казалось, плакали обо мив.

Такъ начиналось царствованіе, стоившее ей и ея близкимъ столькихъ слезъ и крови. Теперь попробую обрисовать его физіономію.

# ГЛАВА VIII.

# Императрица и фаворитъ. - Биронъ.

I. Офиціальный отецъ и отецъ предполагаемый Анны Іоанновны.— Василій Юшковъ.—Дворъ царицы Прасковін.—Бракъ будущей императрицы.-Пребываніе въ Митавъ.-Бестужевъ.-Портреть государыни.-Физическій и духовный обликъ.—Интимныя черты.—Переписка съ Салхарактеръ. - Развлеченія. - ,,Говоруны". - Шуты. тыковымъ. -- Умъ Голдандскіе волчки.—Окружающіе. П. Бёренъ и Биронъ.—Сущность его отношеній къ Аннъ.-Истопникъ.-Біографія фаворита.-Ходячія сужденія о его характер'в и о его исторической роли.—Видимость и дъйствительность этой роли. - Фаворить и герцогъ Курляндскій. -Его сподвижники. Еврей Липманъ. Семья Бирона. Настоящія причины его непопулярности. III. Нѣмецкая гегемонія и роль иностраннаго элемента въ исторіи Россіи.-Восточное происхожденіе знатныхъ семействъ.-Иностранные источники умственнаго движенія.-Причины этого явленія. -- Соперничество нѣмцевъ въ царствованіе Анны Іоанновны. --Баронъ и Минихъ.

I.

Родившаяся 28 января 1693 г., Анна при своемъ восшествіи на престоль была 37 лёть. Изв'єстно, какой печальной фигурой быль на трон'в ея отець, хилый, глупый и безсильный Иванъ Алекс'вевичь, который, разд'вляя съ Петромъ Великимъ н'всколько л'вть управленіе имперіей, былъ полугосударемъ и мен'ве ч'вмъ получелов'вкомъ. Какъ и ея сестру, герцогиню Мекленбургскую, Анну, считали дочерью Василія Юшкова, дворянина хорошаго рода и здороваго малаго, приставленнаго не безъ задней мысли первымъ спальникомъ къ жен'в царя, Прасковъ Салтыковой \*). Надо прочитать въ

<sup>\*)</sup> Долгоруковъ, Записки, І, 34.

журналѣ голштинскаго посланника, Бергольца \*), разсказъ о его пріемѣ въ загородномъ домѣ этой царицы, въ Измайловѣ, куда онъ явился ночью съ экстреннымъ порученіемъ. Прежде всего, ему надо было пройти по спальнямъ царевенъ. Младшая, Прасковья, рахитическая и золотушная, по пути протянула ему руку. Дальше слѣдовала спальня, гдѣ вперемежку спали фрейлины и горничныя, и встрѣтили посѣтителя остротами и сальными шутками, звуки которыхъ достигли сосѣдней комнаты и заставили царевенъ краснѣть. Бергольцъ видѣлъ не одну голую грудь, но не почувствовалъ искушенія. Грязь всего этого міра была отвратительна. Явившись въ другой разъ съ поздравленіями Новаго года, онъ еще имѣлъ честь быть принятымъ юной Прасковьей, которая была только въ одной рубашкѣ. Петръ называлъ этотъ домъ "больницей сумасшедшихъ и лицемѣровъ".

Мало любимая своей матерью, предоставленная гувернанткамъ и учителямъ—нѣмцу Остерману, брату вице-канцлера, и французу Рамбузо \*\*),—Анна мало пользы извлекла изъ ихъ уроковъ. Вышедши замужъ 17-ти лѣтъ, она вскорѣ овдовѣла, какъ я говорилъ. Ея мужъ былъ извѣстенъ въ Петербургѣ своей необыкновенной способностью пить. Онъ заливался водкой и превзошелъ всякую мѣру на свадебномъ пиру, представлявшемъ оргію. Здѣсь, изъ двухъ огромныхъ пироговъ, вышли двѣ карлицы и танцовали минуэтъ на столѣ. Самъ Петръ Великій взрѣзывалъ пироги; онъ также зажегъ фейерверкъ, при чемъ чутъ не искалѣчилъ себя. Потомъ, въ теченіе празднествъ, которыя, начавшись 31-го октября, продолжались до половины ноября, онъ рѣшилъ женить карлика Акима Волкова, пожелавъ, чтобы брачная ночь прошла въ собственной его спальнѣ \*\*\*).

Въ Митавъ Анна долго жила невесело, такъ какъ за ней строго слъдилъ ея гофмейстеръ Бестужевъ, котораго Петръ сдълалъ тюремщикомъ. По прибытіи, она получила только немеблированный домъ и содержаніе въ 12.680 золотыхъ, изъ

<sup>\*)</sup> Buschings Magasin, XXI, 180 и слъд.

<sup>\*\*)</sup> Русскій Архивъ, 1867, стр. 1187.

<sup>\*\*\*)</sup> Семевскій, Дарица Прасковья, 1880, стр. 50 и сябд.

которыхъ 12,254 золотыхъ шли на столъ, конюшню, ливрен н содержаніе батальона драгунъ\*). Она вышла изъ этого затрудненія, сділавшись любовницей Бестужева, но не могла долго выносить такого положенія, такь какъ этоть плуть грабилъ герцогство и превращалъ дворецъ въ публичный домъ. Напрасно жаловалась она святымъ, обращалась къ Меншикову, его женъ, дочери, которую называла "дорогая моя племянница", и даже къ Варваръ Арсеньевой \*\*). Присланный въ 1728 г. замъстить Бестужева, курляндецъ Рацкій, быль пораженъ и испуганъ отчаяннымъ состояніемъ двора, который, казалось, скоро пойдеть по-міру. Гофмейстеръ, гофмейстерина, камергеръ, три камеръ-юнкера, шталмейстеръ, провіантмейстерь, дві фрейлины, гофъ-дама, толпа придворныхъ совътниковъ, секретарей, переводчиковъ, лакеевъ окружали герцогиню, которая содержала еще въ Москвъ посланника Корфа, которому платила содержаніе въ 3,000 рублей \*\*\*). По своей привычкъ имъть около себя массу народа, она принадлежала своей странъ и своей расъ, и это всегда было ея роскошью. Такая потребность еще и теперь встрвчается у нѣкоторыхъ русскихъ. Ихъ новыя души являются пустыней, населеной призраками, въ которой они боятся остаться одни. Съ другой стороны, митавскій дворъ слідоваль вычурнымъ привычкамъ мелкихъ нѣмецкихъ дворовъ.

Свъдънія современниковъ о наружности дочери Ивана очень противоръчивы. Въ одномъ только отношеніи впечатлъніе, произведенное на несчастную невъсту Ивана Долгорукаго, согласуется съ портретомъ, набросаннымъ герцогомъ Лиріа. Анна была очень высокаго роста, такого высокаго, если върить Наталіи Долгорукой, что при въъздѣ въ Москву, она была на цѣлую голову выше всѣхъ людей своей свиты. Лиріа говорить: "Царевна Анна очень высока и смугла. Глаза у нея прекрасны, руки восхитительны и фигура величественна. Она очень полна, но въ то же время легка. Про нее нельзя

<sup>\*)</sup> Шубинскій, Замьтки, 1893, 103 стр.

<sup>\*\*\*)</sup> Переписка русскихъ государей, IV, 154, 170, 175, 177, 178; 180, 183, 187, 189, 190, 192, 193, 194, 215, 217.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XIX, 148.

сказать, что она красива, но она вообще пріятна" \*). Почти такъ же говорить Бергольцъ: "Любезная и живая царевна, хорошо сложенная, внушающая уваженіе своимъ способомъ держаться" \*\*). Слёдовательно, ничего похожаго на "ужасный видъ" и на "отталкивающее лицо", какъ говоритъ Шереметьева. Напротивъ, находящіеся въ нашемъ распоряженіи портреты скорѣе оправдываютъ послёднюю, а шутъ царицы Прасковьи, важный свидѣтель, если и называлъ ея дочь "Анфисой", именемъ православной святой, и предсказывалъ ей монастырь, въ виду ея религіозныхъ наклонностей, чаще всего, при видѣ ея восклицаль: "Берегитесь! берегитесь! Воть царь Иванъ Васильевичъ!" \*\*\*).

Такъ какъ красота этой царевны не играла никакой роли вь исторіи, то вопросъ им'веть посредственное значеніе. Ни физически, ни нравственно, это вполнъ достовърно, она ничъмъ не походила на своего офиціальнаго отца. Напротивъ, отъ матери она унаследовала много характерныхъ чертъ: суеверіе, патріархальныя привычки, смягченныя нісколько новшествами Петра. Ея дедъ, Алексей Михайловичъ, казалось, передаль ей по наследству, несмотря на видимое отсутствіе кровной связи, свое упрямство, любовь къ церемоніальности, къ роскошнымъ одеждамъ, къ помпъ религіозныхъ обрядовъ, къ разговорамъ съ монахами; свою страсть къ охотв и стрвльбѣ въ цѣль. Но сильно замѣтная наклонность къ шутовству сближала ее съ Петромъ I. Иронія и юморъ ужаснаго организатора маскарадовъ оживали въ ея разговорахъ и развлеченіяхъ, которымъ она предавалась съ тою же грубостью и съ темъ же пинизмомъ. Увеселенія Алексея Михайловича носили более мирный и приличный характеръ. Онъ любилъ купать своихъ стольниковъ въ коломенскомъ пруду и выказываль предпочтение къ разсказамъ лицъ, видъвшихъ свътъ.

Вообще, Анна олицетворяла вполнъ типъ барыни-помъщицы; лънивая, съ внезапными порывами энергіи; безъ всякаго воспитанія, хитрая—мы видъли это на дълъ—но ум-

<sup>\*)</sup> Ин. Дѣла, Мемуары и документы, Россія, т. VIII.

<sup>\*\*)</sup> Buschings Magazin, XII, 445.

<sup>\*\*\*)</sup> Болтинъ, Замъчанія къ русской исторіи Леклерка, 1788, ІІ, 467.

ствено ограниченная, скупая. Въ Митавѣ она проводила дни полуголая, нечесанная, валяясь на медвѣжьей шкурѣ, спала или мечтала. Для умыванія она никогда не употребляла воды, предпочитая умывалься растопленнымъ масломъ. Сдѣлавшись государыней, она прибавила нѣкоторые болѣе новые способы кокетства: она румянилась. Въ 1738 году ее видять упрекающей за желтый цвѣть лица одну старуху, приглашенную для болтовни съ ней.—,,Я не слѣжу за собой",— оправдывалась та,—,,я уже больше не крашусь и не сурмлю бровей".—,,Ты неправа; не надо краситься, но брови сурмить надо". Въ то же время Анна заботилась о своей таліи: "Развѣ я такъ же толста, какъ Ржевская?" \*).

Въ Москвъ она поднималась между семью и восемью часами, пила кофе и проводила часъ или два въ разсматриваніи матерій и драгоцьностей. Въ девять часовъ входили министры и секретари. Она подписывала бумаги, большею частію не читая ихъ, и отправлялась въ манежъ Бирона, гдѣ у нея было помѣщеніе. Она осматривала лошадей, давала аудіенціи, потомъ стрѣляла въ цѣль. Вернувшись во дворецъ въ полдень, она обѣдала съ Биронами, не снимая своего утренняго костюма: длиннаго домашняго, восточнаго покроя, свѣтло-голубого или зеленаго цвѣта, а на головѣ—красный платокъ, повязанный по модѣ русскихъ мѣщанокъ. Вставь изъ-за стола, она ложилась отдохнуть, рядомъ съ фаворитомъ, а госпожа Биронъ скромно удалялась съ дѣтьми. Проснувшись, она открывала дверь, за которой занимались рукодѣльемъ ея фрейлины.

— Ну, дѣвки, пойте!

И начинался концерть, въ которомъ качество уступало количеству, такъ какъ пѣвицы получали приказаніе пѣть во весь голосъ и перестать, только когда получать приказъ. Онѣ иногда доходили до полнаго изнеможенія, но рисковали получить пощечину и быть отосланными въ прачечную, если бы царица замѣтила это. Когда она, наконецъ, соблаговолить приказать имъ замолчать, наступаетъ очередь разсказчицъ всевозможныхъ приключеній, сплетницъ, шутовъ и шутихъ.

<sup>\*)</sup> Русскій Архивъ, 1873, ІІ, 1645.

Мы все подробно увидимъ это, изучая нравы этого страннаго двора. Здёсь же я хочу остановиться на личности императрицы и на интимныхъ сторонахъ ея жизни. Въ этомъ отношенім особенно поучительна ея переписка съ московскимъ губернаторомъ, Салтыковымъ \*). Серьезные предметы появляются въ ней очень ръдко. "Налишите-ка мнъ, женился ли камергеръ Юсуповъ. Здёсь говорять, что они разводятся и что онъ видаетъ много женщинъ... Когда получишь это письмо, извъсти меня по секрету, когда была свадьба Бълосельскаго, гдф и какъ. Какъ встрфтила ихъ княжна Марія Өедоровна Куракина? Была ли она весела? Все мнъ разскажи... Узнай, секретнымъ образомъ, про жену князя Алексвя Петровича Апраксина. Прилично ли она себя ведеть? Здёсь говорять, что она пьеть, и что съ ней всегда Долгорукій". Воть заботы Анны Іоанновны. Она любить женить людей, часто противь ихъ воли, и старается узнать, какъ они живутъ. Другія порученія, даваемыя ею Салтыкову, вообще им'єють не больше отношенія съ ділами государства. Она поручаеть ему прислать ей дочь князя Вяземскаго, "Мнъ ее рекомендовали, какъ бойкую на языкъ". Потому что это ея главное, почти исключительное занятіе. Она повсюду ищеть болтушекъ, и даже въ Персіи, посылая Салтыкову самыя подробныя инструкціи. "У вдовы Загряжской, Авдотьи Ивановны, живеть одна княжна Вяземская, девка, и ты ее сыщи и отправь сюда, только, чтобъ она не испужалась; ты объяви ей, что я беру ее изъ милости, да дорогой вели ее беречь. Я беру ее для своей забавы — какъ сказывають, что она много говорить".

Это почетное мѣсто не было синекурой; потому что съ разсказчицами обращались такъ же, какъ съ пѣвицами. Воть разговоръ, записанный однимъ современникомъ.

- Говори, Филатовна, говори!
- Матушка, не знаю, что еще сказать...
- Говори, разсказывай, про разбойниковъ \*\*).

Съ другой стороны, и Салтыкову было не легко. То онъ

<sup>\*)</sup> Опубликованная Кудрявцевымъ, Чтенія, 1878, кн. І.

<sup>\*\*)</sup> Русскій Архивъ, указ. соч.

должень быль разыскивать скворца, слава о которомъ постигла слуха ея величества, то долженъ былъ записать пъсенку, вызывавшую восторгь въ какомъ-нибудь простомъ московскомъ кабачкъ и которую хочетъ послушать и ея величество. Повременамъ приказанія государыни заставляли его заняться торжественной службой по памяти царевны Прасковін, ракой для мощей св. Сергія, споромъ между настоятелемъ и монахами какого-нибудь монастыря, массой закупокъ матерій у московскихъ купцовь. Анна Іоанновна долго торговалась. Очень хорошая хозяйка, она сама следила за храненіемъ и стиркой бізья, въ чемъ сказывалось опасеніе заразы, очень распространенной тогда въ Россіи. У нея были очень большія родственныя чувства, и Салтыкову еще приходилось доставать портреты различныхъ ея родныхъ. Исключительно патріархальная, въ сношеніяхъ со своими близкими, она входить въ денежныя затрудненія графа Апраксина, ея родственника, котораго она, впрочемъ, сделала придворнымъ шутомъ, и даже въ затрудненія профессіональнаго шута, Балакирева. Она заботилась о томъ, чтобы ея духовникъ Варлаамъ, сделавшійся Троицкимъ архимандритомъ, ни въ чемъ не нуждался.

Добрая? Да, по-своему; но и очень способная къ звѣрству. Она была достойной племянницей того В. Ф. Салтыкова (брата ея матери), который, обвиняемый въ томъ, что почти задушилъ свою жену, Долгорукую, защищался тѣмъ, что не думалъ бить ее до тѣхъ поръ, пока придетъ смерть. Разсказываютъ, что она приказала повѣситъ передъ своими окнами повара за то, что онъ влилъ въ блины несвѣжее масло. И дѣйствительно, она держала въ тюрьмѣ, въ теченіе всего своего царствованія, кіевскаго митрополита Ванатовича за очень легкое преступленіе, за нечаянно забытый молебенъ\*). Авторъ собранія очень интересныхъ воспоминаній, Карабановъ, рисуеть ее намъ охваченной гнѣвомъ, потому что ея главный шталмейстеръ Куракинъ, прежній посланникъ въ Парижѣ, которому она дала попробовать французское ви-

<sup>\*)</sup> Карабановъ, Воспоминания, Русская Старина, 1871, II, 147.

но и передала ему свой стаканъ, осмълился вытереть его салфеткой, прежде чъмъ поднести его къ губамъ.

— Негодяй! Ты брезгуешь мной! Позовите Ушакова! Потребовалось вмѣшательство Бирона, чтобы избѣгнуть ех-дипломату встрѣчи со страшнымъ полицейскимъ \*).

Но, чтобы судить объ этихъ фактахъ въ ихъ настоящей оцѣнкѣ, надо вставить ихъ въ ихъ историческую рамку. Даниловъ въ своихъ запискахъ вспоминаетъ одну изъ своихъ родственницъ, которая, садясь за столъ ѣсть бараньи щи, свое любимое блюдо, обязательно приказывала явиться своей кухаркѣ и бить ее кнутомъ, пока не будуть опустошены тарелки. Это зрѣлище и крики несчастной, придавали ей аппетить. А въ "Исторіи русской женщины" \*\*) Шашковъ говорить объ одной княгинѣ Даріи Голицыной, которая встрѣтила у себя на дачѣ гостя слѣдующимъ восклицаніемъ: "Какое счастье! А то я, отъ скуки хотѣла велѣть сѣчь моихъ негровъ!"

Леди Рондо, очевидно, преувеличила, представляя преемницу Петра II, какъ образецъ человѣколюбія, и увѣряя, что она "испытывала врожденное отвращеніе ко всему, что имѣло видъ жестокости". Если ея царствованіе было, однако, жестокимъ, ея доля личной отвѣтственности должна казаться довольно неопредѣленной. Тогдашняя Россія еще не вышла изъ состоянія борьбы. Боролись съ людьми и обстоятельствами. Отсутствіе умственнаго развитія, преобладаніе грубой чувственности порождали насилія. Груба и чувственна и вѣра у людей той эпохи. Въ 1735 году Анна Іоанновна требовала у Салтыкова склянку масла, которое надо было взять изъ лампадки, горѣвшей передъ гробомъ царевны Маргариты Алексѣевны—сестры Петра I, постриженной въ монахини.

Избранница верховниковъ не была лишена ни здраваго смысла, ни юмора, въ духѣ Петра І. Когда казанскій епископъ сообщиль ей о своемъ пріѣздѣ въ Казань "25 марта, въ день Благовѣщенія", она отвѣтила ему: "Мы очень рады узнать, что Благовѣщеніе въ Казани, какъ и въ Петербургѣ,

<sup>\*)</sup> Ibid., III, 691.

<sup>\*\*) 1879, 321</sup> стр.

бываеть въ пазванное вами число" \*). Какъ глава правительства, по свидетельству Екатерины II, она стояла выше Елизаветы \*\*). Это невного; но кромъ корреспонденціи съ московскимъ губернаторомъ, ея переписка съ Остерманомъ, напечатанная отрывками \*\*\*), стоить вниманія. Изъ нея вполнт видно, что она въ деле понимаетъ мало, но невольно восхищаешься ея умфніемъ представляться понимающей ихъ. Приходишь почти къ такому же заключенію, какъ и Щербатовъ \*+): "ограниченный умъ, никакого образованія, по ясность во взглядахъ и върность въ сужденіяхъ; постоянное исканіе правды; никакой любви къ похваль, никакого высшаго честолюбія, поэтому никакого стремленія делать великое, создавать, устанавливать новые законы; но извъстный методическій умъ, большая любовь къ порядку, постоянная забота никогда ничего не делать поспешно и не посоветовавшись съ людьми опытными, принимать всегда разумныя и мотивированныя решенія; достаточная для женщины де-снисходителенъ, -- довольно сильная любовь къ представительству, но безъ преувеличенія". Эта характеристика была бы не дурна даже для такихъ государынь, о которыхъ сохранилась не плохая память въ исторіи. Прибавьте къ этому, что Анна вступила на престолъ послѣ многихъ перенесенныхъ непріятностей, съ ея, отъ природы грубымъ, темпераментомъ, въ такое время, когда для сохраненія этого престола ей необходимо было прибъгать къ крутымъ мърамъ, оправдываемымъ нравами той эпохи. При постоянной неувъренности и безпокойствь, она нуждалась въ развлеченіяхъ грубыхъ, какъ все окружающее, соотвътствующихъ ея воспитанію и семейнымъ традиціямъ.

Страстно любя сначала верховую взду, съ твмъ же жаромъ она отдалась стрвльбв въ цвль. Во всвхъ углахъ дворца у нея подъ рукой были заряженныя ружья. Она стрвляла изъ

<sup>\*)</sup> Костомаровъ, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ ея дъятелей, ІІ, 147.

<sup>\*\*)</sup> Храповицкій, Дневникъ, 1862, стр. 54 н 231.

<sup>\*\*\*)</sup> Восемнадцатый выкъ, III, 154 н сл.

<sup>\*†)</sup> Сочиненіе, II, 188.

окна въ пролетавшихъ птицъ, наполняя комнаты трескомъ и дымомъ, и заставляла окружавшихъ ее дамъ дѣлатъ то же самое. Въ ея конюшняхъ было до 379 лошадей, а одно время она увлекалась голландскими волчками, для чего изъ Амстердама выписывались цѣлые ящики бичевокъ \*).

Пословица: ,,скажи, съ къмъ ты знакомъ, а я скажу, кто ты", не очень лестна для нея. Ея главная статсъ-дама и ея большая фаворитка, Анна Өедоровна Юшкова, была прежде кухонной девушкой, босикомъ бродившая среди низшей прислуги дворца. Анна немедленно зачислила ее въ свой кругъ, выдала замужъ за родственника своего предполагаемаго отца, но ничуть не цивилизовала ее. Веселая, остроумная, любившая неприличные разговоры, эта компаньонка сокращала длинные зимніе вечера-и стригла ногти на ногахъ ея величеству, такъ же какъ Бирону и всей его семьв \*\*). Другая судомойка, Маргарита Өедоровна Монахина, составляла съ княгиней Аграфеной Александровной Щербатовой, веселой и изобратательной компаньонкой, наиболее интимный женскій кружокъ. Со стороны мужчинъ, шуты и скоморохи играли первую роль, и Анна им'вла привычку и систему вводить въ среду ихъ элементы, почерпнутые въ самыхъ высшихъ сферахъ аристократіи. Дальше я укажу примъры этого и примвры плачевные. Здвсь я должень перейти къ главному лицу, составлявшему центръ этого интимнаго кружка и регулировавшаго мельчайшія его действія.

### II.

12 февраля 1718 г., когда Анна еще находилась, какъ герцогиня Курляндская, въ Анненгофф, вблизи Митавы, проивошло небольшое событіе, которое должно было имфть главное вліяніе на судьбу будущей императрицы и даже на судьбу Россіи. Вследствіе болезни главнаго начальника двора, Петра Михайловича Бестужева, герцогинф принесъ для подписи бу-

<sup>\*)</sup> Карновичь, Исторические разсказы, 1884, стр. 288.

<sup>\*\*)</sup> Долгоруковъ, Записки, І, 468.

маги одинъ чиновникъ изъ его канцеляріи. Она велѣла ему приходить каждый день. Немного погодя, она сдѣлала его своимъ секрегаремъ, почти камергеромъ.

Его звать было Эрнесть-Іоганнъ Бюренъ.

Я написаль имя такъ, какъ оно писалось тогда и какъ всегда должно писаться, такъ какъ ничто не оправдываетъ вообще принятой орфографіи (Биронъ), если это не смѣшная претензія нѣмецкаго авантюриста или ошибочное его правописаніе по-русски. Бюренъ (Bühren) превратился по-русски въ Бирена: отсутствіе подходящихъ буквъ или графическихъ знаковъ на мѣстномъ языкѣ дало поводъ замѣнить ихъ приблизительно фактически близкими.

Біографы сомніваются въ характерів отношеній, установившихся въ то время между молодой женщиной и этимъ пришельцемъ. Они выдумали какое-то Wahlverwandschaft платонического свойства, которое страстная любовь, выказываемая Анной Іоанновной къ женъ фаворита, и въ особенности къ его детямъ, на самомъ деле делала вероятной \*). Но впередъ выставляются другія соображенія для объясненія этой любви-что детей этихъ г-жа Биронъ только выдавала за своихъ. Она привязывала себв подушки на животь во время беременности ея госпожи. Въ истинномъ положеніи вещей нельзя бы было сомнъваться, если бы быль върень разсказъ объ истопникъ, произведенномъ въ дворяне за то, что каждое утро онъ, входя въ спальню государыни, не только ей, но и фавориту целоваль ноги. Его было звать Алексей Милютинъ, и его правнукъ, знаменитый военный министръ, сохранилъ многоговорящіе знаки-три печныхъ вьюшки.

Это, впрочемъ, безразлично, такъ какъ добродѣтель Анны Іоанновны извѣстна. Ея любовники, которые не вызываютъ никакихъ сомнѣній, считались дюжинами. Было ли это сродство душъ или что-либо другое, во всякомъ случаѣ извѣстно, что она сильно любила мужа г-жи Биронъ и не скрывала этого. Свидѣтель этого, Маньянъ, пишетъ отъ 13 іюля 1731 года:

<sup>\*)</sup> Бертольдъ, Анна Ioannoena, Hystorisches Taschenbuch, VII изд., стр. 219.

"Царица, перебхавъ въ прошлое воскресенье изъ своего городского дворца въ новый лѣтній домъ, который она приказала построить со страшной поспѣшностью, въ какихъ-нибудь три мѣсяца, и въ которомъ помѣщеніе этого канцаера
(Бирона) были смежны съ ея комнатами, обѣщала княгинѣ
Ромодановской присутствовать на банкетѣ, который та хотѣла дать въ прошлую среду... Ея величество уже сѣла въ
карету, чтобы отправиться туда, когда лошадь, на которую
сѣлъ Биронъ, чтобы слѣдовать за ней, вдругь испугалась...
сбросила его на землю, но очень счастливо, потому что онъ
получилъ только легкій ушибъ ноги. Однако, царица выказала при этомъ такую чувствительность, что вышла изъ кареты и послала сказать княгинѣ Ромодановской, чтобы ее
не ждали. Нельзя выразить всю силу впечатлѣнія, произведеннаго этимъ случаемъ на старыхъ русскихъ" \*).

Родившись въ 1690 году, фаворить былъ вторымъ изъ трехъ сыновей польского офицера въ отставкъ. Его семья, по происхожденію вестфальская, но поселившаяся въ Курляндіи, владела здёсь уже два поколенія именіемъ Кальмъ-Зеемъ \*\*) и считала себя дворянами, такъ какъ, по мъстнымъ законамъ, земли могуть принадлежать только дворянамъ. Они хвастались также болье или менье подлиннымъ гербомъ, пріобрѣтеннымъ въ Вестфаліи, и имѣли близкія связи съ нѣкоторыми знатными семьями герцогства, Ламсдорфами, Берами, Турновыми \*\*\*). Анна Іоанновна, когда захотыла добиться офиціальнаго признанія дворянства для своего канцлера, тъмъ не менъе столкнулась съ форменнымъ отказомъ, и Биронъ былъ курляндскимъ герцогомъ раньше, чёмъ былъ дворяниномъ въ своемъ герцогствъ. Города, Митава на востокв и Либава на западв, современемъ отнеслись къ нему снисходительно, но деревенская аристократія до конца протестовала противъ выскочки.

У последняго была бурная молодость. Учась въ кенигсбергскомъ университете, онъ два раза сиделъ въ тюрьме,

<sup>\*)</sup> Иностр. Дѣла, Россія.

<sup>\*\*)</sup> Въ Курляндій много Кальмъ-Зеемъ, что значить: горная деревня.

<sup>\*\*\*)</sup> Русская родословная книга, 1873.

за участіе въ кражѣ и за незаплаченные штрафы\*). Въ 1714 году, онъ прибылъ въ Петербургь и пробовалъ проникнуть въ домъ княгини Софіи-Шарлотты, жены царевича Алексвя. Но его нашли слишкомъ низкаго происхожденія. Онъ нашель лучшій пріемь черезь десять літь, когда сопровождаль Анну въ Москву, на коронацію Екатерины I; онъ пріобрѣлъ нѣкоторыя связи и понравился императрицѣ своими познаніями въ лошадяхъ, которыя, казалось, были у него замвчательны. Впоследствии говорили, что онъ разговариваеть съ лошадьми, словно это люди, и съ людьми, словно это лошади, что вполнѣ могло соотвѣтствовать его грубому и рѣзкому характеру. Разсказывали также, что онъ быль конюхомъ, что ничуть не соотвътствуеть ни одной дъйствительной чертв его. Въ 1723 году Анна женила его на Бенингв фонъ-Тротта-Трейденъ, —выборъ, который можеть быть объясненъ не только уступчивостью последней, потому что, за исключеніемъ своей довольно декоративной любви, последняя отличалась необычайнымъ безобразіемъ и такой же глупостью; болъзненная, необыкновенно обезображенная осной и съ не меньшими претензіями.

Средняго роста, но хорошаго тёлосложенія, самъ Биронъ произвель на Казакову, видёвшую его уже въ пожиломъ возрастё, впечатлёніе старика, который раньше былъ очень красивымъ мужчиной \*\*). Портреть Соколова, неконченный по причинё отъёзда модели въ Парижъ, представляеть рёзкій и повелительный профиль, съ носомъ хищной птицы, и поражалъ посётителей герцогскаго склепа въ Митаві, гдів еще недавно показывался набальзамированный трупъ фаворита, съ открытымъ лицомъ.

На самомъ дёлё, Сибирь ждала этого избранника счастья, который долженъ былъ быть регентомъ Россіи въ теченіе двадцати двухъ дней, и сосланнымъ въ теченіе двадцати двухъ лёть. Онъ вёрилъ, говорять, въ роль цифры 2 въ своей судьбё. Его представляли грубымъ неучемъ, распространяв-

<sup>\*)</sup> Восемнадцатый въкъ, III, 158; Соловьевъ, Исторія Россіи, XIX, 162.

<sup>\*\*)</sup> Мемуары, 1843, IV, 277.

шимъ вокругъ себя запахъ конюшни, съ подходящими къ этому привычками, съ отсутствіемъ всякихъ правиль. Легенда по крайней мірт сомнительна въ этомъ отношеніи. Съ точки зрѣнія воспитанія, не исключая Бенинги Тротты-Трейденъ, женщины въ этой семьъ стояли выше мужчинъ; но семья не походила на семью конюха. Переписка матери фаворита, урожденной фонъ-деръ-Раабъ, и переписка его жены, сохраняющаяся въ московскихъ архивахъ, служить доказательствомъ этому. Бенинга и ея дочери рисовали и производили тонкія женскія рукоделія. Въ изгнаніи оне вышивали матеріи рисунками, представлявшими жителей Сибири и ихъ сельско-хозяйственныя работы. Одна комната дворца еще обита ими. Бенинга въ ту же эпоху составила понъмецки сборникъ религіозныхъ стихотвореній, который быль напечатанъ въ Митавъ, въ 1773 г., подъ заглавіемъ: "Еіпе grasse Kreuztraegerin". Когда, благодаря страннымъ поворотамъ судьбы, онъ поселился въ своемъ герцогствв, посяв потери въ Россіи положенія, Эрнесть-Іоганнъ Биронъ не ударилъ лицомъ въ грязь. Онъ лучше справляется съ сеймомъ, чемъ это умель делать его сынъ, Петръ, въ пользу котораго онъ отказался отъ власти. А въ Петербургъ, во время величія, онъ обладаль прекрасной библіотекой, вь которой часто запирался.

Вернувшись въ Россію, онъ принесъ, какъ плодъ мало привлекательныхъ отношеній съ курляндскимъ дворянствомъ, большую черствость сердца, которая, при столкновеніяхъ съ полигическими обычаями страны, превращалась въ жестокость и ненависть къ аристократамъ и всему аристократическому, развитію которой должна была благопріятствовать борьба, ведшаяся Анной Іоанновной съ демократической партіей. Но болѣе страдая отъ бѣдности, чѣмъ отъ ранъ, нанесенныхъ его гордости, онъ былъ еще болѣе алченъ, чѣмъ жестокъ. Еврей Липманъ служилъ ему посредникомъ во всѣхъ темныхъ дѣлахъ, между которыми было и ростовщичество \*). Онъ далъ этому мошеннику титулъ придворнаго комиссіонера

<sup>\*)</sup> Русскій Архивъ, 1891, 939 стр. Повье, Записки; Русская Старина, 1870, I, 81.

и даваль ему мѣсто въ засѣданіяхъ, въ которыхъ съ нимъ раздѣляли работу министры, секретарь кабинета и президенты коллегій. Онъ помогъ ему превратить свою переднюю въ лавку, гдѣ другой еврей, Биленбахъ, торговалъ мѣстами и милостями. Такимъ образомъ онъ способствовалъ укорененію въ высшемъ управленіи привычекъ, хотя и не чуждыхъ ему прежде, но принявшихъ теперь болѣе широкій размахъ.

Потому что онъ вмѣшивался въ верховное управленіе даже раньше, чѣмъ получилъ на это офиціальное право. Офиціально, при жизни Анны, онъ на это не имѣлъ никакого права. Герцогъ Курляндіи съ 1737 года, въ Россіи онъ былъ только фаворитъ. Но съ давнихъ поръ этотъ титулъ соотвѣтствовалъ болѣе или менѣе прямому вліянію на власть, а при темпераментахъ фаворита и государыни властъ послѣдняго достигла такой силы, что только могущество Потемкина могло сравняться съ ней. Одно письмо, посланное изъ Петербурга 30 декабря 1738 года, даетъ поучительныя въ этомъ отношеніи указанія:

"Дарица часто страдаеть подагрой и скорбутомъ, такъ что, если бы даже у нея быль умъ для кабинетной работы и влеченіе къ работѣ, ей, однако, нельзя было бы царствовать самой. Такимъ образомъ она и занимается только развлеченіями... Что касается управленія, то она только предоставляеть свое имя своему дорогому герцогу Курляндскому. Графъ Остерманъ кажется помощникомъ герцога, не будучи имъ на дѣлѣ. Правда, герцогъ совѣтуется съ нимъ... но недовѣряеть ему и слѣдуеть его совѣтамъ только тогда, когда они одобрены... Липманомъ. Можно сказать, что Россіей править этотъ еврей".

Соучастникъ Липмана сдѣлался герцогомъ Курляндскимъ благодаря нѣсколькимъ русскимъ полкамъ, посланнымъ въ Митаву, послѣ смерти Фердинанда (23 апрѣля 1737 г.), подъ командой полковника Бисмарка, подлиннаго предка "желѣзнаго канцлера". Этого второго авантюриста мы еще встрѣтимъ дальше. Засѣдая подъ тѣнью штыковъ и подъ жерлами привезенныхъ имъ пушекъ, курляндскій сеймъ, подавая свои голоса за Бирона, высказалъ столько же протеста, сколько энтузіазма при избраніи Морица; Польша не протестовала, и,

помъченный 2-мъ іюня 1737 г., дипломъ объ избраніи быль утвержденъ 13 іюля Августомъ III\*). Одинъ Тевтонскій Орденъ заявилъ возраженіе, желая самъ получить герпогство. а Кельнскій курфюрсть, въ качестві великаго мастера, въ ноябръ подалъ жалобу въ Ратисбонскій сеймъ. Но Биронъ не обратиль на это никакого вниманія. Онь, разумвется, оставался въ Петербургв, и, управляемая издалека, какъ русская провинція, Курляндія привыкла къ судьбъ, которая теперь фатально была назначена ей, какъ груша, скромно дозрѣвающая на деревѣ, вырванномъ изъ польской почвы. Фаворить получиль даже титуль высочества по диплому императора Карла VI. Онъ былъ кавалеромъ орденовъ Александра Невскаго и Андрея Первозваннаго. Онъ даже превратился въ "Бирона", такъ какъ глава французскихъ Бироновъ, Арманъ-Шарль де-Гонто, герцогъ Биронъ, въжливо согласился на такую узурпацію... "Онъ не могь найти лучшаго имени въ Европъ" \*\*). Если върить Маньяну, его вънскій и берлинскій коллеги въ то же время были еще болье любезны, такъ какъ целовали руки фаворита и пили за его здоровье на колѣнахъ.

Человѣкъ, такъ избалованный судьбой и низостью тѣхъ, которыхъ она дала ему въ распоряженіе, заслуживаеть ли тѣхъ обвиненій, которыми тѣ же самые куртизаны поспѣшили покрыть его послѣ его паденія? не вѣрю имъ совсѣмъ и мнѣ не требуется подтвержденія его нѣмецкаго біографа, Сиверса, писавшаго: "Нѣмецъ все дѣлаеть основательно, gründlich; въ дурномъ обществѣ онъ хуже всѣхъ своихъ компаніоновъ; вотъ почему много честныхъ вестфальцевъ или саксонцевъ сдѣлалось въ Россіи ужасными негодяями" \*\*\*). Я лучше обращусь къ свидѣтельству, въ пользу обвиняемаго, самой исторіи царствованія, во время котораго онъ, по мнѣнію его же обвинителей, пользовался полной властью, не заставляя страдать жизненные интересы страны.

<sup>\*)</sup> Шуйскій, Исторія Польши, IV, 318. Gebhardi, Geschichte Kurlands, 1789, 184 стр.

<sup>\*\*)</sup> Сборникъ, LXXX, 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Blum, Ein russischer Staatsmann, 1857.

Недавно напечатанные \*) отрывки изъ его переписки открывають въ его нравственной физіономіи черты, которыхъ его біографы, кажется, не подозрѣвали въ немъ, хотя нѣкоторые и приводять факты, когда онъ, какъ въ случав съ Куракинымъ, призывалъ Анну Іоанновну къ снисходительности и милосердію. Никто не имѣлъ представленія о меланхолическомъ и разочарованномъ Биронѣ, писавшемъ въ апрѣлѣ 1736 г.: "Богъ свидътель, что я усталъ отъ жизни въ самой высшей степени. Годы, немощи, государственныя заботы, труды все увеличиваются, и я не вижу возможности иначе отъ нихъ избавиться, какъ только смертью". А потомъ: "Вся тяжесть дель падаеть на меня, такъ какъ Остерманъ въ постели, а все, однако, должно итти своимъ чередомъ". Отказаться совсёмъ оть міра и кончить жизнь въ уединеніи-воть его постоянное желаніе. Принимать такія заявленія за чистую монету было бы наивно. Но на нъкоторыхъ ступеняхъ моральной лёстницы-и понятно, что здёсь мы находимся на самой низшей-само лицемвріе уже добродвтель, такъ какъ показываеть стыдь. Что фаворить быль великимъ государственнымъ человъкомъ или просто честнымъ человъкомъ, это исключается изъ обсужденія. Я показаль его занимающимся ростовщичествомъ; и это еще не самое худшее его дъло. Надо доказать, быль ли онъ чудовищемъ, гнуснымъ и глупымъ, какимъ его изображали его же соотечественники \*\*).

Онъ не блисталь, какъ регенть, и даль себя поймать и развѣнчать самымъ глупымъ образомъ. Но Меншиковъ, который, неоспоримо, быль уменъ и силенъ, не оказаль въ подобномъ случаѣ лучшаго сопротивленія. Положеніе, для этихъ людей, направлялось законами неустойчиваго равновѣсія. Какъ бы высоко они ни поднимались, они летѣли отъ малъйшаго сотрясенія.

Принимая все во вниманіе, я думаю, что главной виной этого фаворита было то, что онъ быль нѣмець. Какъ ни исключительно была тяжела для Россіи "бироновщина", думаю, что она не взяла бы перевѣса надъ "ееофа-

<sup>\*)</sup> Сборникъ, XXXIII, 467 и др.

<sup>\*\*)</sup> Kleinschmidt, Russlands Geschichte und Politik, 1877, crp. 429.

новщиной", какъ назвалъ одинъ историкъ церковное управленіе честолюбиваго епископа, которому воцареніе Анны развязало руки \*). У этого нъмца дъйствительно была нестернимо высокомърная, тираническая и дерзкая манера обращенія, и сенаторы, которымъ онъ однажды сказалъ, что велить положить ихъ подъ колеса своей кареты, послѣ того, какъ его растрясло при перевздв черезъ одинъ мость \*\*). должны были сохранить законную злобу на подобный языкъ. Къ тому же, у него была нехорошая семья. Разодетая, въ платьяхъ на сто тысячь рублей и въ брилліантахъ на два милліона, Бенинга принимала посттителей, сидя на подобіи трона, протягивала имъ объ руки и сердилась, если они цъловали только одну \*\*\*). Любимымъ развлеченіемъ ея дітей было обливать чернилами платье гостей, постщающихъ дворъ, и снимать парики. Младшій сынь, Карль, прибавляль къ этому еще привычку бъгать по заламъ, съ кнутомъ въ рукъ, хлеща по икрамъ тъхъ, кто ему не нравился. Старому князю Барятинскому, главнокомандующему и встми уважаемому человъку, выразившему неудовольствіе, фаворить сказаль: "Вы можете больше не появляться при дворв. Подавайте въ отставку; объщаю вамъ, что она будеть принята". Въ Малороссіи, гдв долгое время была его главная квартира, старшій изъ братьевь, Карль, вель жизнь сатрапа, среди сераля, населеннаго дъвушками и молодыми женщинами, взятыми съ оружіемъ въ рукахъ, и псарни, кормилицы куда набирались между окрестными крестьянками \*†). Но впоследстви Потемкины и Зубовы выказывали себя способными дёлать то же самое, и они были почти популярны, особенно первый. Они не были нъмцы. Дурно обращаясь съ людьми, они не говорили имъ: "Вы, русскіе..." Биронъ не потрудился даже выучить языкъ страны, которую онъ презиралъ, не понимая ея величія, которымъ, однако, первый пользовался. А русскіе того времени, какъ и нынфшніе, недостаточно признава-

<sup>\*)</sup> Корсаковъ, Воцарение имп. Анны Іоанновны, стр. 52.

<sup>\*\*)</sup> Щербатовъ, Сочиненія, ІІ, 188.

<sup>\*\*\*)</sup> Хмыровъ, Графиня Головкина, 196 стр.

<sup>\*†)</sup> Чтенія общества изученія исторіи, 1846 кн. IV, стр. 243.

ли историческую необходимость вліянія иностранцевъ на судьбу ихъ родины.

## III.

Это исторически очевидный фактъ, что національный элементь въ этой странѣ былъ неспособенъ использовать собственными силами средства, данныя въ его распоряжение природой и исторіей, какъ онъ и сейчасъ еще неспособенъ использовать ихъ во всемъ объемъ, безъ иностранной помощи. Громадность и исключительныя трудности задачи устраняють всякое исключительное толкование этого явления. Племя, получившее при раздёлё самую большую континентальную область, образованіе которой світь видить еще и до сегодня, которое сумвло сохранить эту область и стремится еще увеличить ее, это племя въ сто тридцать милліоновъ человъкъ вообще нельзя считать ниже другихъ племенъ. Пострадавшіе оть его расширенія им'вють больше выгоды подтверждать это, потому что нельзя возвеличить себя, унижая побъдителей. Но и Римъ завоевалъ міръ не безъ помощниковъ. И широкая система позаимствованія извив, введенная Петромъ І, имветь основаніе въ далекой старинъ. Присутствіе и значеніе, даже количественное, иностранныхъ контингентовъ, въ разное время поглощенныхъ страной, ясно видно въ постепенномъ образованіи правящаго класса, въ генеалогіи знатныхъ фамилій. Судя по Бархатной книгь, перечню дворянства, хранящейся въ департаментъ геральдіи и названной такъ по своему переплету, большинство этихъ фамилій ведуть свое начало отъ иностранныхъ выходцевъ, пришедшихъ въ разное время на службу къ кіевскимъ, черниговскимъ, тверскимъ, рязанскимъ, московскимъ и новгородскимъ князьямъ. Больше того, по тому же документу, не считая потомковъ Рюрика, ни у одной фамиліи ніть чисто-мітстнаго происхожденія. Ихъ родоначальниками, безо всякаго исключенія, были черкесы, литовцы, пруссаки, волынцы, галичане, австрійцы, татары, шведы. Пруссаки — предки Салтыковыхъ, Морозовыхъ, Шереметьевыхъ; татары-предки Апраксиныхъ и Урусовыхъ; немцы-предки Толстыхъ; греки—предки Головиныхъ. А начальники не приходили одни! Нъмецъ Индрисъ, отъ котораго произошли Толстые, привелъ съ собою 2,000 товарищей. Изъ фамилій, незаписанныхъ въ Бархатную книгу, Орловы происходять отъ нъмца Лео; Новосильцевы отъ шведа Шалей; Блудовы отъ какого-то венгерскаго эмигранта.

На самомъ дѣлѣ эти указанія не должны быть принимаемы безъ оговорокъ. Странное самолюбіе людей плодило гипотезы, даже фантастическія выдумки. Среди двора или общества, гдѣ преобладали экзотическія вліянія, долгое время считалось хорошимъ тономъ приписывать себѣ такихъ предковъ. Это было своего рода снобизмомъ, примѣры котораго, кажется, сохранились до настоящаго времени и раздѣляются торговымъ классомъ. Лѣтъ десять тому назадъ въ Петербургѣ разбиралось дѣло о ложно-англійскомъ имени Викторсонъ, присвоенномъ однимъ крестьяниномъ Тверской губерніи. Онъ объяснилъ, что это онъ сдѣлалъ, чтобы лучше расходились его папиросы.

Вообще, эту черту нельзя отрицать. Въ арміи, даже въ церкви, иностранное происхождение большого числа извъстныхъ лицъ не подлежить сомненю. Авраамій Палицынъ, знаменитый келарь Сергіевской лавры, прославившійся во время самозванцевъ, быль полякъ. Изъ 43 фельдмаршаловъ, назначенныхъ послъ 1700 года, за исключениемъ членовъ царствующей фамиліи, тоже иностранной, какъ извѣстно, находимъ: 13 обрусъвшихъ недавно; 12 иностранцевъ или нъмцевъ изъ балтійскихъ провинцій; 6 рюриковичей, болже или менве нормандскаго происхожденія; 6-потомковъ литовскаго князя Гедемина и 4-пруссака. Всего двое мъстныхъ уроженцевъ: Шуваловы. Суворовъ вышелъ изъ Швеціи; Потемкинъ-изъ Польши. Князь Голенищевъ-Кутузовъ, герой войны 1812 года, происходиль оть немецкаго предка по отцу и даже по матери, Беклемишевой. Мать защитника Москвы отъ поляковъ, князя Пожарскаго, принадлежала къ той же семъв. При Аннъ Іоанновнъ, три гвардейскихъ полка, поперемънно находились подъ командой троихъ нёмцевъ и одного англичанина: фельдмаршала Миниха, князя Брауншвейгскаго, Густава Бирона и генерала Кейта. Пробъгая списокъ высшихъ

гражданскихъ чиновниковъ, отъ Анны Іоанновны до нашихъ дней, видимъ снова татаръ, какъ князъ Черкасскій; шотландцевъ, какъ Бестужевъ-Рюминъ, настоящее имя котораго было Бестъ; итальянцевъ, какъ Панинъ, у котораго были родственники въ Луккѣ; малороссовъ, какъ Безбородко и Кочубей; потомъ снова масса нѣмцевъ: Остерманъ, Нессельроде, матъ котораго была дочерью португальскаго еврея. Только двое подлинныхъ русскихъ: Головкинъ и Румянцевъ. и одинъ Рюриковичъ—Горчаковъ.

Умственное движение питается здёсь изъ тёхъ же источниковъ. Въ семнадцатомъ въкъ оно шло изъ Польши; Симеонъ Полоцкій, основатель школъ въ царствованіе Алекстя Михайловича, вышелъ оттуда. Молдавія дала Россіи Петра Великаго своего единственнаго поэта: Кантемира. Ломоносовъ, въ следующую эпоху, быль вполне русскій; но после него Державинъ самъ восивлъ въ стихахъ свое татарское происхождение. Сумароковъ находить своихъ предковъ въ Швеціи, Херасковъ въ Валахіи, Болтинъ въ Крыму. Фонвизинъ плохо скрывалъ нѣмецкое изъ Ливоніи имя, а Карамзинъ гордился тъмъ, что производить свое имя отъ имени какого-то Кара-Мурзы или Чернаго Мурзы, изъ степей. Предокъ Грибовдова назывался Грыбовскимь и быль вызванъ изъ Польши при Алексъъ Михайловичъ, чтобы принять участіе въ труд'я по собиранію законовъ, предпринятомъ въ то время. Жуковскій, какъ изв'єстно, родился оть плінной турчанки и обруствивато поляка, Бунишевского, который въ Россін превратился въ Бунина. Лермонтовъ всю жизнь вздыхалъ по Learmonth-Tower, болъе или менъе искренно, которымъ его предки когда-то владели въ Шотландіи, а мать его была татарка. Малороссъ Гоголь считаль себя потомкомъ поляка, дворянина Яновскаго, поселившагося на Украйнъ. Къ африканской крови въ жилахъ Пушкина примъщалась нъмецкая кровь одного авантюриста тринадцатаго въка \*).

По крайней мѣрѣ, отъ одиннадцатаго до девятнадцатаго вѣка, эти иностранцы на самомъ дѣлѣ держали въ своихъ рукахъ болѣе половины того, что было великаго и могучаго

<sup>\*)</sup> Карновичъ, Родовыя имена и званія въ Россіи, 1886.

въ Россіи. Они ли одни создали эту силу и это величіе? Конечно, нѣть! По признанію самихъ нѣмцевъ, средства, которыя они находили въ этой странѣ, широкіе горизонты, которые открывались тамъ передъ ихъ предпріимчивымъ духомъ, удесятеряли природныя наклонности Остермановъ и Миниховъ. Нѣкоторые изъ нихъ выступали на другихъ сценахъ, до прихода въ Россію, и ничуть не блистали. Такъ было съ покорителемъ Данцига, котораго я вскорѣ покажу борющимся съ Бирономъ, а поэтому я долженъ здѣсь обрисовать его, такъ какъ Остерманъ, фигурировавшій здѣсь въ качествѣ третьяго лица, уже достаточно извѣстенъ читателю.

Назначенный Петромъ Великимъ на постройку каналовъ, Минихъ вполнъ соотвътствовалъ этому положенію по-своему происхожденію. Онъ происходиль изъ крестьянской семьи, изъ рода въ родъ занимавшейся этой работой въ Вюстеландъ, болотистой странв Ольденбургского графства. Его отецъ, дослужившійся до чина полковника въ датской арміи, быль уже дворяниномъ. Въ 1699 г., 16-ти лъть, поступиль на службу во Франціи, въ военно-инженерный корпусъ, перешель въ гессенскую армію, чтобы скорве получить чинъ маіора, сражался со своими прежними товарищами по оружію, подъ командой Евгенія Савойскаго и Мальборуга и, послѣ Удекарда, встрътился съ ними въ плъну. Водворенный въ Камбрэ, онъ, какъ заявлялъ впоследствін, познакомился въ это время съ Фенелономъ и бывалъ у него и любилъ вспоминать, можетъ быть, выдуманные, разговоры, доставившіе ему лучшія минуты въ жизни.

Въ 1716 году онъ уже оказывается на службѣ у Августа II, теперь уже генераломъ, но недоволенъ цѣной, назначенной за его достоинства, и колеблется, какой сдѣлать выборъ, между Петромъ I и Карломъ XII, которые, кажется ему, лучше могутъ оцѣнить его. Смертъ шведскаго короля вывела его изъ затрудненія и заставила направить свои стопы въ Петербургъ. Несмотря на его величественную осанку и воинственный видъ, онъ все еще былъ не у дѣлъ, не попалъ въ персидскую кампанію и призванъ былъ въ 1723 году, по рекомендаціи Брюса, на постройку, неудачно начатаго, Ладожскаго канала. Съ 1710 года, изъ 104 версть протяженія,

русскій строитель, Писаревь, протеже Меншикова, усп'ять построить только десять, и эта работа оказалась неудовлетворительной. Німець об'ящаль большій усп'яхь, но потребоваль договора и должность начальника артиллеріи. Чтобы получить больше, онъ должень быль ждать паденія Меншикова. Тогда, вь царствованіе Петра II, онъ получиль въ губернаторство Ингерманландію и Финляндію, съ командованіемъ находящимися тамь войсками. При коронаціи молодого царя ему къ этому прибавили титуль графа, а когда быль окончень Ладожскій каналь, его сділали петербургскимъ губернаторомъ. Елизавета, которой надо было пристроить одного изъ покровительствуемыхъ ею поручиковъ, не была чужда этому избранію \*).

Командованіе артиллеріей все еще ускользало у него. Не имѣя другихъ средствъ достигнуть этого, онъ женился на вдовѣ гофмаршала Салтыкова, нѣмкѣ, урожденной Мальзанъ, которая располагала большими связями, и она, кромѣ желаемаго, доставила ему еще и предсѣдательство въ военной коллегіи. Онъ образовалъ два новыхъ гвардейскихъ корпуса, Измайловскій и Конногвардейскій, организовалъ инженерный корпусъ отдѣльно отъ артиллеріи, основалъ кадетскіе корпуса и добился большой популярности среди русскихъ тѣмъ, что уравнялъ содержаніе въ арміи, гдѣ со временъ Петра Великаго, иностранцы получали двойное содержаніе.

Сначала Биронъ хотѣлъ воспользоваться этой популярностью, чтобы противопоставить этого соотечественника Остерману. Онъ хотѣлъ, чтобы президентъ военной коллегіи засѣдаль въ Кабинетѣ, новомъ органѣ управленія, созданномъ при императрицѣ Аннѣ. Но онъ скоро раскаялся въ этомъ. Разъ добившись этого мѣста, Минихъ думалъ совсѣмъ о другомъ, чѣмъ помогать фавориту противъ его нѣмецкаго соперника. Честолюбіе этого кондотьера принадлежало къ породѣ тѣхъ, которыя растутъ все выше и выше. Скоро пришлось убѣдиться, что въ немъ, при его скорѣе посредственныхъ талантахъ, была стихійная сила, игравшая препятствіями, когда не надо считаться ни съ людьми, ни съ обстоятельствами, и

<sup>\*)</sup> Карабановъ, Воспоминанія, Русская Старина, 1871 П; 12.

которая особенно дѣятельна, благодаря этому, въ странахъ молодыхъ, гдѣ она можетъ творить чудеса. Мало знаній и еще меньше хитрости. Желая сдѣлаться придворнымъ человѣкомъ, онъ всегда попадалъ въ смѣшное положеніе. Въ политикѣ онъ дѣлалъ только одни промахи. На войнѣ онъ не умѣлъ побѣдить безъ большихъ потерь. Одинъ убитый турокъ стоилъ ему троихъ русскихъ. Но никто лучше его не пренебрегалъ страданіями и человѣческой жизнью, и никто лучше не умѣлъ приносить себя въ жертву. Онъ не щадилъ себя и не щадилъ никого и ничего.

Занятый интригами, Биронъ намбревался извлечь выгоду изъ его решительности и силы; тоть действоваль локтями, бесновался и расталкиваль всёхъ съ такимъ ожесточеніемъ, что внёшняя политика Анны была отчасти обусловлена необходимостью избавиться отъ такого ужаснаго животнаго. Левенвольде—ихъ было теперь трое, и всё они занимали важные посты при дворё и въ посольствахъ—сами взялись за это. Сначала его послали въ Польшу, противъ Лещинскаго, потомъ въ Крымъ, противъ турокъ. Онъ повсюду много израсходовалъ народа, выигралъ нёсколько сраженій, которыя, дорого стоя, приносили мало.

Эти соперничества, за которыя платила Россія, много способствовали тому, что имя фаворита, а также память о его режимѣ, которому было присвоено его имя, стали отвратительны. Задавшись цѣлью разсмотрѣть характерныя черты этой главы національной исторіи, я надѣюсь, что дамъ возможность самому читателю разобраться въ спорѣ, который, кажется, затянется надолго.

## ГЛАВА ІХ.

# Внутреняя политика царствованія.—Нѣмцы у власти.

I. Организація новаго правительства.—Сенать.—Кабинеть.—Олигархія, составленная изъ иностранцевъ. Остерманъ и Биронъ. И. Административныя реформы.-Возвращеніе къ программѣ Петра Великаго.-Возврать въ Петербургъ. Законодательные и юридические акты, Реформа и традиція.—Утилитарный характеръ уголовнаго пропесса.—Олиссея Ваньки Канна. -- Жестокость. -- Высшая полиція и полиція административная. В вдность последней. Пожары. Нищенство. Разбои. Медицинская канцелярія. Ш. Финансы.-Недостаточность средствъ, осложнявшаяся оть неправильнаго поступленія налоговъ.--Медленность экономическаго развитія. Ел причины. Переселеніе. ІV. Военное устройство. Трудность поддержать его кадры. Общее бъгство. Манифесть 1736 г.--Частичное отступление отъ принципа обязательной службы. Его последствія.-Разрывъ съ народными традиціями.-Слишкомъ большая погоня ва иностранными образцами.-Роль Миниха.-Упадокъ флота.-Его привстръча на моръ русскихъ съ францувами.-Военночины.--Первая учебныя заведенія.-Ихъ недостаточность.-Кадетскій корпусъ. У. Народное образованіе.-Недостатокъ школь.-Академія Наукъ.-Уходъ ученаго персонала, собраннаго Петромъ І.-Россіи приходится пользоваться плодами иностранной науки. Вайеръ. Миллеръ. Научные журналы. русскіе ученые. Ададуровъ. Тредіаковскій. Татищевъ. Вторая экспедиція Беринга.—Благородныя усилія. VI. Правительство Анны и національная церковь.-Протестантскія и католическія тенденціи.-Прокоповичъ. - Торжество православія. - Преследованіе ереси и раскола. VII. Ложно приписываемый этому царствованію характеръ иноземной тиранін.-Причины такой ошибки.-Такъ называемыя жертвы народнаго дъла. — Румянцевъ. — Ягужинскій. — Долгорукій. — Черкасскій. — Волынскій. — Его карьера. - Его проекты реформъ. - Его процессъ и казнь. - Разсказы и исторія.—Заключеніе.

I.

Правленіе этого царствованія было, конечно, олигархіей, состоявшей изъ иностранцевъ, и его организація, изм'єнив-

шаяся съ теченіемъ времени для ихъ удобства, носила отпечатокъ такого вліянія. Возстановленіе значенія сената, "какъ при Петрѣ Великомъ", постигла участь всѣхъ уступокъ, дѣлаемыхъ побъжденнымъ. Снабженное снова всей обстановкой, соотвътствующей "правительственной власти", высокое собраніе им'єло генераль-прокурора, цілую армію прокуроровъ, пять департаментовъ (церковныхъ дёлъ, военный и морской, финансовъ, юстиціи, мануфактуръ и комерціи), и ему принадлежало верховное руководство всей администраціей во всёхъ ея степеняхъ. Но съ 6 ноября 1731 г., рядомъ возникъ Кабинетъ министровъ, который внезапно началъ угрожать этой власти оставить на ея долю лишь вижшности этой, вернувшейся къ нему, власти. Новый органъ правительства функціонироваль уже нісколько місяцевь, какь личный, и такъ сказать, тайный секретаріать императрицы, подъ руководствомъ Остермана. Придавая ему оффиціальное существованіе, ноябрьскій указъ какъ будто желаль ввести его въ государственный организмъ безъ шума, тайкомъ. Въ принципъ ръчь шла только о посредническомъ органъ между государыней и другими государственными учрежденіями; но этоть принципь на практик оказался очень растяжимымь; новымъ указомъ отъ 9 іюля 1735 г. начался рядъ дальнъйшихъ захватовъ, что совершенно измънило физіономію новорожденнаго. Такимъ образомъ, оказалось, что воскресъ Верховный Совъть, только подъ другимъ названіемъ и съ другими лицами, но обладавшій всёми правами стараго, въ томъ числѣ и правомъ издавать законы; указы, исходящіе Кабинета, даже въ отсутствіе императрицы, должны были имъть законную силу, какъ бы подписанные ею.

А императрица отсутствовала часто. Вначалѣ она аккуратно присутствовала на засѣданіяхъ кабинета, и въ тоть моменть, когда обсуждались мѣры противъ Долгорукихъ, она проводила цѣлые дни со своими министрами. Но это прекрасное усердіе мало-по-малу остыло, и уже въ 1732 г. присутствіе ея величества въ Кабинетѣ отмѣчено только два раза. Министрами были Головкинъ, князъ Черкасскій, Остерманъ и Минихъ. Но канцлеръ добровольно стушевывался и



Яхха Леопольдовка.



остался дома; Черкасскій быль человікомъ ограниченнымъ, а отъ Миниха Остерману отділаться было не трудно, когда Биронъ убідился, что онъ ему безполезенъ. Въ сущности вице-канцлеръ управлялъ ділами вмісті съ фаворитомъ, за исключеніемъ тіхъ случаевъ, когда обращался къ знанію ніжоторыхъ спеціалистовъ, какъ Прокоповичъ или Ушаковъ \*). И такое направленіе охватывало все; по словамъ Сперанскаго, министра-преобразователя будущаго віка, "оно присвоивало себі всі элементы власти, соединенные въ лиці государя и проявляющіеся въ законодательстві, высшей администраціи и верховной юстиціи". Часто приглашаемый на засіданія, Ушаковъ представляль тамъ высшую государственную полицію, въ силу возстановленія подъ именемъ Канцеляріи тайныхъ розыскныхъ діль, Преображенскаго приказа.

### II.

Одинъ историкъ того времени, весьма строгій критикъ тогдашнихъ нравовъ, Щербатовъ, отзывается о такомъ управленіи очень одобрительно. Одна знать, лишенная новыми олигархами власти, захваченной ею на время, могла жаловаться, думаеть онъ, на подобное правительство. Народъ же, напротивъ, имѣлъ всѣ причины быть довольнымъ. Законы ясные и примѣняемые точно; суды, не обязанные считаться съ произволомъ или заискиваться у сильныхъ, самихъ дрожащихъ за себя; подробное обсужденіе всѣхъ вопросовъ, имѣющихъ общій интересъ, въ Кабинетѣ, члены котораго не боялись противорѣчить даже самой императрицѣ; а главное, и прежде всего, умѣренныя подати, не превосходящія способностей плательщиковъ. Правда, раздача должностей и милостей зависѣла отъ Бирона и его жидовъ; но

<sup>\*)</sup> Филипповъ, Введеніе въ І томъ "Документовъ Кабинета", Сборникъ, СІV, XXXIV и сл.; Его же, Кабинетъ министровъ и верховное управленіе.

<sup>7</sup> Преемники Петра

такъ какъ народъ не предъявлялъ на нихъ притязанія, то и не горевалъ объ этомъ.

Такая характеристика, по моему, можеть буть принята только при подробномъ разборв. На активь я поставляю сначала весьма почтенную попытку административной реорганизаціи въ провинціи, гдв воеводы, не знавшіе никакого удержу съ предыдущаго царствованія, возвращались въ галопъ къ свойственной имъ ужасной тираніи. Но мысль заставлять ихъ прівзжать каждые два года, чтобы отдавать отчеть, должна была, на практикв, повести къ исключительной централизаціи, неудобства которой ощущаются еще до сихъ поръ. А изъятіе изъ ихъ въдвнія собиранія подушной подати и передача въ въдвніе поміщиковъ было мітрой сомнительнаго достоинства съ фискальной точки зрітія и составляющей соціальную безсмыслицу. Я объяснюсь по этому поводу дальше.

Уничтоженіе маіоратовъ было мудрой мітрой. Въ этомъ отношеніи, какъ и во многихъ другихъ, Петръ Великій пошелъ слишкомъ быстро, а они не могли съ такой же быстротой измітнить экономическій режимъ страны, гдіт земля составляла единственный свободный капиталъ. Не имітя возможности выплачивать долю младшимъ, старшіе должны были разорять свои имітнія, отдавая единственное имітвшееся у нихъ имущество: крестьянъ и скотъ.

Нѣкоторое улучшеніе въ дѣлѣ колонизаціи тоже заслуживаетъ быть указаннымъ здѣсь. Двадцать полковъ, поселенныхъ между Днѣпромъ и Днѣстромъ, положили въ то время начало грандіозному дѣлу, за развитіемъ котораго мы слѣдимъ сейчасъ. Послѣ подавленія мятежа Булавина (1707 г.) эти земли превратились въ пустыню. Въ 1737 г. генералъмаіоръ Таракановъ получилъ тамъ концессію въ 4,000 десятинъ, чтобы заселить малороссами; въ то время, какъ далѣе къ востоку, по нижнему теченію Волги, Хопра и Медвѣдицы, притоковъ Дона, также основались кое-какія поселенія.

Значительно улучшились и пути сообщенія. Подобно большинству реформъ Петра Великаго, орудіемъ этого улучшенія была война, такъ какъ ведущимъ ее приходилось устраивать сообщеніе между арміями и ихъ операціонной базой. Дорога,

устроенная между Москвой и Кіевомъ, на Калугу, Сѣверскъ и Глухово, со станціями черезъ каждые 25 версть, была дорогой военной, но она существовала и послѣ заключенія мира.

Послѣ періода застоя, даже шага назадъ, составлявшаго предыдущее правленіе, снова, такимъ образомъ, возвращались на путь Преобразователя, но постепенно, не спѣша, во многихъ случаяхъ только намѣчая дальнѣйшіе пункты движенія.

Рѣшенное въ 1732 г. возвращеніе въ Петербургъ двора и государственныхъ учрежденій подчеркнуло этоть переходъ. Но такъ ли хороша была столица, куда дала себя перевезти Анна Іоанновна, какою ее хотѣлъ сдѣлать Петръ? Онъ мечталъ создать на берегахъ Невы русскій городъ, русскій флотъ и русскую торговлю, которые служили бы базой господства Россіи надъ сѣверо-восточной Европой. Напротивъ, съ Остерманомъ и Бирономъ, тамъ Европа имѣла свою главную квартиру, откуда управляла Россіей и эксплуатировала ея торговлю и промышленность. И въ этомъ отношеніи ничто не измѣнилось и до сихъ поръ. Но къ городу вернулась часть его жизни, уже угасавшей въ немъ. На Васильевскомъ островѣ снова принялись за постройку домовъ, которая была начата по приказанію Петра I и заброшена при Петрѣ П.

Законодательная дъятельность царствованія была толченіемъ на одномъ мѣстѣ. Вѣчная попытка изданія законовъ съ помощью собранія депутатовъ началась съ обычнымъ успъхомъ, чтобы закончиться... перепечаткой стариннаго уложенія Алексія Михайловича! Анна и ея совітники ділали усилія болье серьезныя, въ видахъ улучшенія судопроизводства. Общая тенденція, и всегда черезчуръ поспівшная, къ объединенію повела къ уничтоженію въ Москвѣ при Петрѣ I спеціальныхъ судовъ. Ихъ было восемь для гражданскаго и уголовнаго судопроизводства: судъ во Владимірѣ для нѣкоторыхъ категорій чиновниковъ; губернскій судъ для Москвы и ея окрестностей; судъ въ Смоленскъ для дворянства въ этой губерніи, и т. д. Съ 1710 по 1727 г. указами была установлена централизація судопроизводства въ губернскихъ канцеляріяхъ. Такъ, московская канцелярія получила 21,388 текущихъ дёль и была этимъ слишкомъ завалена. Видя это, правительство Анны снова распорядилось отдёлить гражданскій судъ отъ уголовнаго, дёла котораго были поручены двумъ приказамъ: судному и сыскному \*). Но скопленіе дёль все увеличивалось. Традиціонная волокита продолжала парализовать применение закона. И какъ прежде, частные люди выдумывали способы обходить его. Знаменитыя похожденія Ваньки Каина, типа вора-сыщика, дають въ этомъ отношеніи любопытныя и странныя указанія. Бѣжавшій изъ дому своего хозяина, купца, по фамиліи Филатьева, котораго онъ обокралъ, Ванька, преследуемый и пойманный на московскихъ улицахъ, познакомился съ патріархальнымъ судопроизводствомъ. Собственной властью Филатьевъ присудилъ его продержать два дня на одной цёпи съ ручнымъ медвідемь, который, до сыта накормленный, не растерзаль даннаго ему товарища, но отказался раздёлить съ нимъ свой объдъ. На третій день Филатьевъ собирался наказать своего пленника батогами, какъ былъ остановленъ ужаснымъ слово и дъло, во все горло выкрикнутыхъ Ванькой. Одна служанка, сжалившись надъ воромъ, дала ему повсть и сказала ему, что купецъ скрываеть у себя въ дом' трупъ одного полицейскаго.

Такимъ образомъ Ванька вступилъ въ сношенія съ представителями исполнительной власти, заручившись ихъ благосклонностью съ помощью доноса, который сослужилъ такую службу, что ему захотвлось испытать его вторично. И съ этихъ поръ въ теченіе многихъ лѣтъ, онъ поперемѣнно былъ то воръ, то сыщикъ, исполняя свое двойное ремесло подъ прикрытіемъ оффиціально полученнаго отъ Сената порученія и съ помощью низшихъ полицейскихъ служащихъ, предоставленныхъ въ его распоряженіе. Онъ обложилъ данью безконечное число лицъ, обвиняя ихъ въ воображаемыхъ преступленіяхъ. Онъ подвелъ подъ тѣлесное наказаніе молодую вдову, единственнымъ преступленіемъ которой было то, что она отвергла его ухаживаніе. Но, подкупивъ судей, онъ заплатилъ палачамъ, и жертва, отдѣлавшись легкимъ наказаніемъ, согласилась, изъ благодарности и чтобы

<sup>\*)</sup> Сводъ Законовъ, 5521, 5597.

не подвергнуться большему, выйти за него замужъ. Его подвиги кончились только въ 1749 году послѣ ужаснаго пожара, гдѣ онъ дѣйствовалъ съ чрезвычайной безцеремонностью и его дѣло тянулось до 1755 года. И наконецъ, ему все же даровали жизнь \*).

Однако, правительство Анны старалось уничтожить этотъ источникъ злоупотребленій. Оно присуждало къ смертной казни ложныхъ доносчиковъ; запрещало прекращать наказаніе преступниковъ, крикнувшихъ: слово и дъло! Но вслъдъ за этимъ распоряженіемъ, изданнымъ 10 апрёля 1730 г., следовало другое, появившееся шестью днями позже и назначавшее также смертную казнь за недонесение въ в ажныхъ дёлахъ. И этоть быстрый шагь назадъ быль только началомъ ряда другихъ подобныхъ же ограниченій, въ родѣ распоряженія 1733 г., которое замѣняло смертную казнь для монаховъ-ложныхъ доносчиковъ отдачей въ солдаты. Въ дъйствительности, уголовный процессъ того времени основывался, и прежде и послъ, на этомъ ложномъ и развращающемъ основаніи, противорвчащемъ самой идеи правосудія, по знаменитому выраженію Бенжамена Констана. Для него не существовало также принципа, выставленнаго русскимъ законовъдомъ Чичеринымъ: "Чтобы я уважалъ законъ, онъ долженъ уважать меня". Онъ былъ отвратительно утилитаренъ и до крайности жестокъ. Въ 1730 г. крестьянка Евфросинья, уличенная въ убійствѣ мужа, была живой закопана въ землю 21 августа въ Брянскъ и умерла только 22 сентября \*\*). Послѣ возстановленія Сыскного приказа, въ пять мъсяцевъ, съ 1 августа 1730 г. до января 1731 г., въ протоколахъ бюро значится 425 человъкъ, подвергнутыхъ пыткъ, 11 казненныхъ, 57 сосланныхъ въ Сибирь, 44 отданныхъ въ солдаты \*\*\*), и изъ этого застънка вышло извъстное выраженіе: "сказать всю подноготную".

Попадали туда очень легко. Въ 1736 г. кабинетскій курьерь быль тамъ наказанъ кнутомъ за то, что говорилъ

<sup>\*)</sup> Есиповъ, Восемнадцатый выкъ, III, 280—342.

<sup>\*\*)</sup> Русская Старина, 1877, VI, 398.

<sup>\*\*\*)</sup> Есиповъ, указ. соч., 302 стр.

на одной почтовой станціи въ Сибири о близкой свадьбъ княжны Анны Леопольдовны, о которой всв говорили въ Петербургъ. Въ 1737 г. туда попалъ мужикъ, несшій курицу, за то, что сказали, будто бы онъ укралъ ее. Заподозрънный на какомъ основаніи? Ни на какомъ. Дёло долженъ былъ выяснить палачъ \*). Подозрительное по своему нію, это правительство проходимцевь постоянно д'вйствовало на удачу. Оно отправило въ тайную канцелярію, т. е. въ заствнокъ, одного священника, Іосифа Решилова, арестованнаго "по важному подозрѣнію", а какому-неизвѣстно \*\*). Двусмысленнаго слова, превратно истолкованнаго жеста было достаточно, чтобъ поставить на ноги полицію и инквизиторовъ. Юному Мартину Карловичу Скавронскому, родственнику покойной императрицы, 20-ти лътъ, вздумалось какъ-то шутя сказать своимъ слугамъ, что бы онъ сталъ делать, если бы быль царемъ. Приговоренъ къ наказанію кнутомъ по доносу слуги. Когда дёло было болёе серьезное, какъ дёло лжецаревича Алексъя-повидимому сумасшедшаго, которому во время турецкой войны повёрили нёсколько крестьянъ въ Ярославив близъ Кіева-то тутъ творилось нвчто ужасное, и Анна проявляла черты, которыя ей приписываль мужъ царевны Прасковіи. Долгіе м'всяцы допросовъ подъ кнутомъ, дни казней, плаха, коль, костры \*\*\*).

Въ концѣ царствованія два иностранныхъ дипломата попытались подвести итогъ этого высшаго и низшаго правосудія, пользуясь, вѣроятно, одними и тѣми же документами, потому что цыфры у нихъ почти однѣ и тѣ же, съ небольшими отступленіями, которыя можно приписать ошибкѣ при перепискѣ. Ла-Шетарди приходитъ къ цифрѣ 37,002 жертвы, изъ которыхъ 1,002 казнены, а прочія сосланы въ Сибирь. Мардефельдъ считаетъ только 5,002. Правда, что его товарищъ принимаетъ во вниманіе и тайныя казни, между которыми онъ указываетъ и казнь герцога де-Фальери, мужа знаменитой любовницы герцога Орлеанскаго. Несчастный прі-

<sup>\*)</sup> Івід., 287 стр.

<sup>\*\*)</sup> Чистовичъ, Дило Ришилова, 1861.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россія, ХХ, 416 стр.

вхаль въ Россію незадолго до замужества Анны Леопольдовны съ герцогомъ Брауншвейгскимъ, привезя драгоцвиности и письма къ герцогинв отъ своего отца; потомъ, заподозрвиный въ преступныхъ козняхъ, онъ исчезъ безследно\*).

И законъ не зналъ никакихъ ограниченій для подобнаго вмѣшательства государственной полиціи. Она вторгалась во всв общественныя и частныя двла, претендуя, что все знаеть. Она врывалась въ дома и нарушала святость семейнаго очага. Только объ одномъ она ничуть не заботилась: о томъ, чтобы следить за поддержаниемъ порядка и безопасности въ городахъ и деревняхъ. Это дело административной полиціи, скажете вы. Но последняя находилась еще въ зачаточномъ состояніи. До 1733 г. она существовала въ самой элементарной организаціи только въ объихъ столицахъ. Въ этомъ году, по сообщению князя Гессенъ-Гомбургского, попытались ввести ее въ двадцати пяти другихъ городахъ. Находясь въ Казани, принцъ былъ пораженъ грязью и вонью, царившими тамъ. Въ 1737 г. были учреждены стражи и патрули, чтобъ следить за пожарами. Въ предыдущемъ году было несколько ужасныхъ пожаровъ. Въ Москвъ сдълались добычею огня Кремль, Китай-городъ, Бѣлый-городъ, обѣ Басманныя, Нѣмецкая слобода, Лефортовская слобода, 102 церкви, 11 монастырей, 4 дворца, 17 богаделень, 2527 домовь, 9145 мелкихъ построекъ \*\*). И, по обычаю, бъдствіе послужило предлогомъ къ общему грабежу, въ которомъ принимали большое участіе солдаты и матросы. Въ окрестностяхъ столицъ лѣса горвли постоянно, такъ что императрица жаловалась въ іюлв 1735 г., что не можеть открыть оконъ изъ-за дыма \*\*\*). Въ это время быль организовань корпусь трубочистовь, подъ наблюденіемъ полиціи, и суровое наказаніе грозило-смертная казнь: ихъ приказано сжигать живыми. Легкомысленный разговоръ о пожарѣ могъ подвести подъ кнутъ.

Нищенство и разбои, тесно связанные, представляли дру-

<sup>\*)</sup> Шетарди, 10 января 1741 (30 декабря 1740). Иностр. Дѣла. Россія. Мардефельдъ, 7 янв. 1741, Архиет Воронцова, XXV, 95 стр.

<sup>\*\*)</sup> Чтенія Общества по изученію исторіи, 1858, стр. 1-50.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XX, 215.

гую язву, съ которой трудно было справиться, тъмъ болъе, что само правительство способствовало ихъ поддержанію. Задержанные за долги ходили по улицамъ съ политическими арестантами, которыхъ тюрьма не кормила, и тъ и другіе должны были выпрашивать хлёбъ у публики. Въ кандалахъ, подъ конвоемъ, они ходили по городу, выставляя на показъ свое истощение и раны отъ перенесенныхъ пытокъ. Обычай правежа для неисправныхъ должниковъ все еще существовалъ. Ихъ стегали по ногахъ до уплаты долга. Но указъ разръшалъ тюрьмамъ отдавать арестантовъ въ разнаго рода работы, и этотъ обычай сохранился до сихъ поръ. Число нищихъ все увеличивалось; ръшено было болъе молодыхъ отдавать въ солдаты и въ матросы, а другихъ отправлять въ каторжныя работы; въ то же время заимодавцы впредь обязаны были кормить своихъ должниковъ. Самымъ очевиднымъ последствіемъ этихъ меръ было усиленіе разбоевь; появились вооруженныя шайки. Въ апрълъ 1735 года одна изъ нихъ могла продержаться подъ Петербургомъ нѣсколько мъсяцевъ и дать настоящее сражение отряду пъхоты и, обративъ его въ бъгство, грабить и обирать жителей. Въ деревиѣ Ушакова, убивъ управляющаго Нарышкина, она заказала объдню и дала священнику 3 рубля на колоколъ для его церкви \*). Въ 1739 году казнили въ Москвъ главу шайки, назвавшагося княземъ Ликутьевымъ \*\*). Даже духовенство принимало участіе въ разбояхъ. Въ 1735 г. въ малороссійской деревн'я Кролевецъ домъ священника былъ атакованъ вооруженной шайкой двухъ монаховъ \*\*\*). Спеціальный отрядь войска подъ предводительствомъ подполковника Реткина быль назначень для подавленія этихь безпорядковъ. Въ 1732 году онъ казнилъ 440 человъкъ, а въ 1736-825 чел. \*†). Слъдовательно, преслъдование не уменьшало числа воровъ.

Ни по количеству, ни въ особенности по качеству, город-

<sup>\*)</sup> Документы Сената. Дѣла Кабинета, №№ 35—1112.

<sup>\*\*)</sup> Даниловъ, Воспоминанія, 1842, 57 стр.

<sup>\*\*\*)</sup> Лазаревскій, Очерки жизни Малороссін въ восемнадцатомъ въкъ, Русскій Архиев, 1871

<sup>\*†)</sup> Документы Сената. Дѣла Кабинета, № 28-1105.

ская полиція не была на высот' своего положенія. Сотскіе, пятидесятскіе и десятскіе-большею частью еще молодые или дряхлые старики-въ особенности заботились о собственныхъ удобствахъ. Въ холодную или ненастную погоду они всегда уходили изъ будокъ спать въ соседние дома. В 1728 г., впрочемъ, будки были уничтожены, такъ какъ, по словамъ указа, сделались притонами грабежа. У входа въ города существовали заставы; но если на вопросъ: "Кто ты? Что несешь?" воръ отвѣчалъ: "Водку!" онъ могъ быть увѣренъ, что его пропустять. Очень часто сама публика становилась между представителями порядка и нарушителями его, и всегда въ пользу последнихъ. Случалось, что нанимали солдать, чтобъ вырвать изъ рукъ полиціи вора или симпатичнаго контрабандиста \*). Много возни было у полиціи съ людьми, мчавшимися по улицамъ въ галопъ и давившими прохожихъ. Въ 1727 г. Миниха чуть не убило дышломъ кареты, несшейся вскачь по многолюдной улицъ.

Когда разбойники и поджигатели давали нѣкоторый отдыхъ населенію, приходила очередь болѣзнямъ. Когда въ 1737 г. въ Псковѣ открылась эпидемія, городъ увидѣлъ, что у него нѣтъ ни одного врача. Запрошенная по этому поводу Медицинская канцелярія—таковая существовала—объяснила: у нея есть одинъ лѣкарь или одинъ докторъ въ Петербургѣ и одинъ въ Москвѣ при ратушѣ; но они нужны на мѣстѣ \*\*). За два года передъ тѣмъ былъ отправленъ въ Новопавловскъ аптекарскій помощникъ. Онъ обратился къ мѣстнымъ военнымъ властямъ, прося отвести квартиру, и получилъ отвѣтъ: "Что же вы не привезли ее изъ Москвы?" Онъ настаивалъ и ему пригрозили батогами. Онъ долженъ былъ съ своей аптекой расположиться на улицѣ. Только въ 1737 г. было рѣшено отправить въ Псковъ, Новогородъ, Тверь и Ярославль военныхъ лѣкарей изъ отставныхъ и аптекарей \*\*\*).

Недостатокъ въ деньгахъ, конечно, игралъ значительную роль при медленномъ исполнении всёхъ подобныхъ проектовъ.

<sup>\*)</sup> Есиповъ, указ. соч., 289. стр.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XX, 215 стр.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid., XX, 216 cmp.

#### III.

По донесенію, посланному Маньяномъ въ концѣ 1730 г. \*), бюджеть имперіи, въ главѣ доходовъ, равнялся 8,560,000 руб., изъ которыхъ половину доставляли подушныя подати. И эти доходы были далеки отъ дѣйствительности. Въ 1733 г.—по донесенію прокурора финансовой коллегіи, Мельгунова,—изъ 2,439,573 руб. томоженныхъ кабацкихъ и прочихъ доходовъ поступило всего 186,982 рубля. Была ли надежда собрать остальные? Чтобы узнать, надо было ждать рапортовъ, которые губернаторы и воеводы не торопились присылать, несмотря на двѣнадцать подъ рядъ указовъ. Послѣдній изъ нихъ предписываеть за неприсылку рапортовъ держать подъ карауломъ, а ихъ подчиненныхъ въ оковахъ; но и это не оказывало дѣйствій \*\*).

Для борьбы со зломъ, одна за другой были учреждены "Ревизіонъ-коллегія", "Счетная комиссія" и "Доимочный приказъ". Комиссія состояла изъ 500 чиновниковъ, съ 1732 г. по 1736 г. разсмотрѣла 78 счетовъ на сумму 2,204,712 руб. Начетовъ нашла всего на 1,152 рубля. Упраздненная послѣ такихъ подвиговъ, она переслала свои дѣла въ коллегію. Но уже въ 1735 г. прокуроръ Сената, Масловъ, доносилъ императрицѣ, что тамъ не разсмотрѣли ни одного счета, потому что ихъ туда не доставили. Предсѣдатель комерческой коллегіи, баронъ Шафировъ, имѣлъ прекрасныя основанія не посылать своихъ отчетовъ: онъ кралъ безсовѣстно, а такъ какъ онъ въ то же время былъ сенаторомъ, то Сенатъ спускалъ ему \*\*\*). Масловъ рѣшился заговорить объ этомъ, чувствуя себя при смерти.

На бумагѣ отъ этого скромнаго бюджета въ восемь милліоновъ оставался остатокъ, благодаря системѣ, унаслѣдованной современной Россіей отъ старой Москвы и позволявшій

<sup>\*)</sup> Ин. Дѣла, Россія, томъ XXIII, тетр. 344.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., XX, 185.

<sup>\*\*\*)</sup> Документы Сената. Дѣла Кабинета, № 6-1083.

чиновникамъ и военнымъ растрачивать большія суммы, черпая ихъ изъ запасовъ. Такъ, получая на свою долю девять десятыхъ суммы доходовъ, доставляемыхъ подушной податью-3,775,015 рублей изъ 4,000,000, и кромъ того, фигурируя въ бюджеть пифрой 739,609 рублей, армія не могла бы удовлетвориться этимъ, если бы, разселенная по губерніямъ, не жила на счеть обывателей. Губериская администрація ничего не стоила, такъ какъ воеводы действовали такъ же, какъ военные. Получая много доходовъ въ видъ натуральныхъ повинностей, дворъ при всей своей роскоши довольствовался 360,000 рублями. Другая причина экономіи заключалась въ незначительности суммъ, отпускаемыхъ на различныя вѣдомства, которыя въ то время, не соперничая въ расходахъ арміи, все же собирали значительныя суммы. Наприм'трь, содержаніе дорогь стоило мало, по той простой причинь, что и поддерживать-то нечего-ихъ еще не было! Ежегодный расходъ на народное образованіе, почти весь шедшій на содержаніе равнялся 49,373 руб. Медицинская канцелярія, съ ея двумя медиками и физикомъ, не расходывала и половины этой суммы. Въ виду всего этого, финансы Анны Іоанновны могли бы быть въ блестящемъ состояніи, если бы подати, каковы бы они ни были, поступали правильно. Но онв не поступали, и дефицить увеличивался. Когда подошла война, дыра превратилась въ пропасть.

Въ 1736 г. должны были вернуться къ старинному способу уплаты мѣхами и китайскими товарами жалованія нѣкоторымъ чиновникамъ въ столицахъ и губернскихъ городахъ \*). Въ 1739 г. былъ возстановленъ законъ, по которому при Петрѣ Великомъ, чиновники, служащіе въ другихъ городахъ, получали жалованье вдвое меньше, противъ служащихъ въ Петербургѣ. Потомъ распорядились выплачивать и эту половину только послѣ уплаты слѣдуемыхъ денегъ на армію, артиллерію и флотъ \*\*).

Характерной чертой для исторіи финансовь этого царствованія является учрежденіе въ Москвѣ въ 1730 г., съ

<sup>\*)</sup> Сводъ Законовъ, п. 7107.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., n. 7812.

отдъленіемъ въ Петербургъ—спеціальной канцеляріи конфискованныхъ имуществъ, которая доставила большую пользу государству \*).

Все-таки доходъ въ восемь милліоновъ былъ очень зыбкимъ основаніемъ для воздвигнутаго Петромъ Великимъ великаго зданія, которое надо было поддерживать. Остерманъ и люди его взглядовъ прекрасно понимали, что это дѣло не можетъ долго продолжаться безъ того развитія экономическихъ силъ страны, которое предвидѣлъ и Преобразователь. Они занимались этимъ вопросомъ, но для поощренія производства не находили другого средства, какъ налегать на производителей. Въ 1734 г. по рѣшенію Коммерцъ-Коллегіи, былъ созданъ особый наблюдательный комиссаріать надъ фабриками, съ обязательствомъ для фабрикантовъ платить жалованіе комиссарамъ \*\*). И въ этомъ духѣ были почти всѣ мѣры, принятыя правительствомъ Анны.

Государство, оставаясь само фабрикантомъ, хозяиномъ рудниковъ и горныхъ заводовъ, не много получало съ своихъ предпріятій, и тому были причины. Управляющій государственными железными и медными рудниками въ Пермской губерніи, Геннинъ, жаловался, что не можеть выдерживать конкуренціи Демидова, который при вдвое меньшемъ числѣ рабочихъ получалъ доходу вдвое больше. Онъ винилъ въ этомъ мѣстныхъ воеводъ. Присланнаго въ апрѣлѣ 1735 г. замъстителя его, Татищева, посътилъ одинъ купецъ и, ни слова не говоря, положиль ему на столь мешокъ съ тысячью рублями. Когда Татищевъ отказался отъ такого подарка, купецъ пришелъ на другой день съ двумя мъшками. Наконець, они объяснились, и новый директоръ узналъ, что его предшественникъ установилъ подобное вступление при совершеніи всёхъ сдёлокъ. Геннинъ получиль десять тысячъ рублей отъ самого Демидова. Татищевъ донесъ на него, не смогь добиться его осужденія и въ конців концовъ самъ сталь подражать ему \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Ibid., n. 601.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., n. 6546.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., XX, 205.

Геннина не удалось уличить; перешли къ системѣ, уже намѣченной Петромъ I,—постепенной передачи этого источника доходовъ въ частныя руки, и эта мѣра должна была распространиться и на прочія промышленныя монополіи, оказывавшіяся мало прибыльными по тѣмъ же причинамъ. За государствомъ остался только доходъ отъ ревеню, котораго добывали въ годъ 1000 пудовъ и продавали англичанамъ по сто рублей пудъ, и контрабанда его наказывалась смертной казнью.

Что касается торговли хлѣбомъ, то она бывала свободной, то составляла монополію, какъ при Петрѣ I, съ примѣненіемъ къ регулированію ея тѣхъ же мѣръ. Въ 1734 г. во время неурожая, на всѣхъ хлѣботорговцевъ было наложено общее запрещеніе, а хлѣбъ помѣщиковъ продавался съ надбавкой 10% въ ихъ пользу. Вывозъ зерна изъ губерній, особенно постигнутыхъ неурожаемъ, былъ совершенно запрещенъ.

Такъ какъ Петръ заботился объ улучшеніи скотоводства, то и теперь слёдовали его примёру. Въ 1730 г. былъ основанъ конскій заводъ; а съ 1733 по 1737 г. конскіе заводы заведены въ Нижнемъ-Новгородѣ, Казани, Воронежѣ, въ Алатырѣ, въ Тамбовѣ, Сѣвскѣ и Курскѣ, въ Малороссіи, а также въ монастырскихъ вотчинахъ.

Главнымъ препятствіемъ къ осуществленію всёхъ этихъ мірь являлась недостаточность народонаселенія. Оно увеличивалось очень медленно. Одно время оно даже уменьшилось вслідствіе выселенія. Крестьяне толпами біжали на польскую границу. Требовали выдачи бізглецовъ, иногда даже ловили вооруженной силой, но они спова біжали. Почему? По баловству или склонности къ приключеніямъ, обыкновенно отвічали русскіе историки. Смоленскій губернаторъ, въ 1735 г., Бутурлинъ, повидиму, лучше понималь въ чемъ дізло, предлагавшій удерживать возвращенныхъ изъ Польши крестьянъ обіщаніями брать съ нихъ столько податей, сколько беруть тамъ. На это ему говорили, что побывавшіе по другую сторону границы не годятся ни для какой работы, потому

что они не захотять работать больше, ч $\pm$ мъ работали у поляковъ \*).

Война съ Турціей придала еще большее значеніе этому бъгству, составлявшему и въ мирное время большое препятствіе при солдатскихъ наборахъ.

## IV.

Русскій народъ-народъ не воинственный. Это мивніе, которое я уже имъть случай провърить, находить себъ яркое подтверждение въ затрудненіяхъ, которыя преемникамъ Петра приходилось испытывать при поддержаніи кадровъ военной силы, созданной имъ. Это было общее бъгство. Продолжительность и тяжесть службы способствовали увеличенію ужаса, который она внушала массамъ. Разъ, попавъ въ солдаты, остаешься тамъ на всю жизнь, и притомъ не каждый день будень всть. Альгаротти писаль въ 1739 г.: "Здвсь не очень заботятся о прокормленіи солдать. Имъ дають муки, и ставъ лагеремъ, они роють ямы, гдв пекуть себв хлвбъ" \*\*). Но часто даже и муки не давали. Люди зажиточные находили исходъ въ отпускахъ. За двѣнадцать душъ, подаренныхъ полковому секретарю, получался отпускъ на 12 мѣсяцевъ \*\*\*). Другимъ приходилось бѣжать изъ полковъ. Они рисковали попасть подъ наказаніе розгами, но последнія были въ употребленіи и въ арміи. Въ царствованіе Анны дезертирство опустошало даже ряды офицеровъ. Чтобы удержать ихъ, было недостаточно уравнение жалованья, введенное Минихомъ. Недоросли изъ дворянъ предпочитали записываться въ купечество. Въ 1736 г. велено одного такого недоросля взять отъ своей конторки и отдать въ солдаты въ гарнизонъ, а городскія власти, согласившіяся записать его въ купечество, заплатили большой штрафъ \*†). Но примъръ не по-

<sup>\*)</sup> Документы Сената. Дѣла Кабинета, № 28—1105.

<sup>\*\*)</sup> Письма о Россіи.

<sup>\*\*\*)</sup> Даниловъ, Воспоминанія, 34 стр.

<sup>\*†)</sup> Сводъ Законовъ, п. 6945.

служиль впрокъ. Въ томъ же году было рѣшено учредить нѣсколько школь, имѣвшихъ цѣлью подготовленіе къ службѣ дѣтей служилыхълюдей \*).

Но результата никакого. Тогда сочли необходимымъ удовлетворить всеобщему желанію дворянства, ограничивъ срокъ военной службы дворянъ. Последній день 1736 г. составиль эноху въ исторіи русскаго дворянства. Манифесть разрішаль родителямъ, имъющимъ двухъ сыновей, оставить одного, а также сиротамъ давалъ право выбрать того изъ двоихъ или троихъ братьевъ, который въ ихъ отсутствіе хранилъ бы общій интересь, оставаясь дома. Школа стала обязательной для всёхъ лиць отъ 7 до 20 лёть, какъ подготовка къ службё; но послё двадцати пяти лёть всё получають освобождение отъ службы, съ повышеніемъ на одинъ чинъ, кто получалъ раны или бользив на службъ \*\*). Только примънение закона должно быть отсрочено до конца турецкой войны, такъ какъ явилось опасеніе, что некому будеть оставаться подъ знаменами. Всв оказывались ранеными и больными, или ссылались на то, что они прослужили государству двадцать пять лъть. Были записаны въ полки съ самаго рожденія! Другой указъ долженъ былъ разъяснить, что служба считается только съ 20-лътнято возраста.

Задача осложнялась необходимостью, явившеюся теперь, провести границу между военной и штатской службой, обусловливаемую требованіями современной жизни. Въ 1737 г. подумали достигнуть этого новымъ указомъ, вводящимъ различные экзамены. Не выдерживавшихъ ихъ, записывали въ матросы\*\*\*). Такимъ образомъ, флотская служба превратилась въ наказаніе!

Что касается рекрутскихъ наборовь, то въ 1732 г. Минихъ подалъ рапорть, указывавшій, что въ основаніи набора лежала система выкупа. Триста пятьдесять крестьянь, которые должны поставить одного рекрута для набора въ 16,000 человѣкъ, складываются и, въ среднемъ платя по 15 рублей, покупають

<sup>\*)</sup> Ibid., п. 6949.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., n. 7142.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid., n. 7201.

какого-нибудь человѣка, который въ девяти разахъ изъ десяти оказывается бездѣльникомъ, пьяницей, больнымъ или калѣкой. Это обходится для населенія въ 2—3 милліона и государству не приносить ни малѣйшей пользы. Минихъ въ то же время указывалъ причины, почему не находилось добровольцевъ, а напротивъ, люди часто себя калѣчили, чтобы не попасть въ военную службу. Прежде всего, мысль, установившаяся послѣ Петра Великаго, что изъ арміи никогда не возвращаются. Минихъ предлагалъ братъ рекрутовъ по жребію и ограничить службу десятью годами; его рапортъ пе былъ принятъ во вниманіе, и въ 1732 г. насчитывалось 20,000 дезертировъ \*).

До последняго времени принято приписывать все хорошее и плохое, всв особенности военнаго управленія этой эпохи данцигскому побъдителю. Въ дъйствительности, зовался сильнымъ вліяніемъ въ этой области только въ сравнительно короткій періодъ: отъ 1730 до 1734 г. Съ этого времени до 1737 года, онъ быль занять своими походами, а послѣ того его всецѣло поглотила политика. Въ этихъ границахъ, кромъ начинаній, на которыя я имъль уже случай указать и изъ которыхъ нікоторыя, именно тів, которыя не встрвчали пріема, были особенно удачны его участіе можно резюмировать главнымъ образомъ въ трехъ отношеніяхъ: исключительное примънение иностранныхъ образцовъ, съ точки эрвнія общей организаціи, воинскихъ упражненій и мундировъ, не принимая во вниманіе національныхъ обычаевъ; усиленіе дисциплины въ томъ, что она имъла безчеловъчнаго уже при Петръ I; уничтожение участия въ административномъ контроль, предоставленнаго военнымъ этимъ государемъ \*). Армія, такимъ образомъ, оевропеизировалась, безъ сомнівнія, даже больше, чёмъ того желалъ Преобразователь; а съ другой стороны, частичное отступление отъ принципа обязательной военной службы, въ пользу дворянъ, сдёлавшее низшіе слои общества основаніемъ рекрутчины, было уже разрывомъ съ

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., ХХ, 184.

<sup>\*\*)</sup> Масловскій.

національными традиціями, результаты котораго печально отразились на качеств'в войскъ.

Но нельзя было требовать отъ этихъ нѣмцевъ,—которымъ Петръ передаль свое наслѣдіе, не подумавъ, какъ имъ распорядиться иначе,—очень тонкаго пониманія національнаго духа, точно такъ же, какъ нельзя было ожидать отъ нихъ, что они сумѣютъ направить во всѣхъ подробностяхъ къ лучшему ту эволюцію, движеніе и исходъ которой не могъ въ точности опредѣлить и самъ Преобразователь.

Она, въроятно, не предвидълъ, что станется съ его флогомъ, старшимъ и любимымъ дътищемъ его генія. Занявшись въ 1784 г. укръпленіемъ Кронштадта, Минихъ велълъ снести строенія, находившіяся тамъ и только стъснявшія оборону \*). Незадолго передъ тъмъ произошла первая встръча на моръ русскихъ силъ съ французскими. Хотя и побъдоносная для русскихъ, ее нельзя приписать флоту. Послъдній былъ представленъ подъ Данцигомъ 14 линейными кораблями, 5 фрегатами, 2 канонерками и нъсколькими мелкими транспортными судами. Взятіе въ плънъ французскаго корабля "Le Brillant" было скоръе слъдствіе капитуляціи Вехсельмюнда (12 іюня 1734 г.) и дъломъ сухопутнаго войска. Въ то же время и русскій флоть сильно пострадаль и одинъ его фрегать, "Митава", былъ взятъ въ плънъ, а затъмъ вымънянъ на французское судно \*\*).

Такое плачевное выступленіе объясняется тёмъ фактомъ, что уже въ 1723 г. на сумму 1,200,000 рублей, ассигнованныхъ ежегодно на содержаніе флота, 1,500,000 руб. не были выплачены. Въ то же время адмиралтейство согласилось на уменьшеніе кредита, который все же не былъ получаемъ полностью. Во время турецкой войны пришлось признать невозможность вывести изъ дока флотилію, оставленную тамъ Петромъ І. Поспѣшно выстроили 500 другихъ судовъ, на которыхъ отличился своимъ героизмомъ только одинъ французъ, капитанъ Тремери. Атакованный 10 іюля 1737 года

<sup>\*)</sup> Костомаровъ, Русская исторія въ жизнеописаніяхъ, ІІ, 177.

<sup>\*\*)</sup> Веселаго, Исторія русскаго флота; І, Войе Станиславъ Лещинскій, 1898, 89 стр.

30 турецкими судами, онъ посадиль свою барку на мель, высадиль людей, остался одинь на баркѣ съ канониромъ, выпустиль четыре заряда и взорвался. Остальныя барки были позже всѣ сожжены турками \*).

На Деснѣ, притокѣ Днѣпра, въ это время также построили 400 шестидесятифутовыхъ транспортныхъ барокъ. Послѣ взятія Очакова, Минихъ требовалъ въ свое распоряженіе эту третью флотилію, намѣреваясь итти съ ней къ Константинополю; но изъ 300 шлюпокъ, выѣхавшихъ изъ Брянска весной 1737 г., только четыре прибыли въ Очаковъ въ августѣ и такъ пострадали, что едва могли держаться на водѣ. Это приключеніе имѣетъ объясненіе: начальникомъ адмиралтейства былъ теперь Остерманъ, хорошій дипломатъ, но плохой морякъ, и его помощникъ Н. Ф. Головинъ, опытный и образованный морякъ, добился въ маѣ 1728 г. указа, въ которомъ говорилось, что "нѣкоторые начальники препятствовать воровству не могутъ, потому что сами воруютъ", и хотя намекъ былъ яснеъ, онъ оставался на мѣстѣ до 1743 г. \*\*).

Рѣчныя адмиралтейства въ Брянскѣ и Тавровѣ были заброшены послѣ этого опыта, такъ же, какъ каспійскіе доки. Въ Петербургѣ и Архангельскѣ выстроили въ теченіе царствованія 17 линейныхъ кораблей, 2 канонирки и 7 фрегатовъ, имѣвшихъ внушительный видъ только по суммѣ ихъ стоимости. Работали надъ каналомъ и кронштадской верфью, но не спѣша и безъ спеціальнаго назначенія. Эта частъ творенія Петра Великаго, слишкомъ не согласная съ континентальнымъ характеромъ страны, приходила въ упадокъ.

Для командованія флоть, какъ и національная армія, продолжаль пополняться изъ-за границы. Кадетскій корпусь, основанный въ іюлѣ 1731 г., собственно говоря, не быль военно-учебнымъ заведеніемъ. Программа его не предвидѣла подобной спеціализаціи. Вмѣстѣ съ основами военныхъ наукъ, кадеты—около 200 дворянскихъ дѣтей—обучались праву, танцамъ и музыкѣ. И расходъ заведенія не превышалъ 30,000 р. въ годъ! Можно представить, каково было тамъ обученіе.

<sup>\*)</sup> Веселаго, ук. соч., І, 88.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., I, 95-6.

По рапорту, поданному Минихомъ въ 1733 г., обязательными считались только три предмета: Законъ Божій, военныя экзерциціи и ариеметика. Остальные были не обязательны. Въ то время только 18 кадеть учились русскому языку, 51—французскому, 15—латыни и 237—нѣмецкому. Любителей геометріи нашлось всего 36 человѣкъ, а танцевъ 110! \*). Въ 1739—1740 г. было много случаевъ кражъ, совершенныхъ воспитанниками заведенія, и виновныхъ били кошками публично \*\*).

И эта школа была единственной! Въ артиллерійской школь одинъ изъ учителей, обвинявшійся три раза въ убійствь, напивался каждый день \*\*\*). Одно время въ ней было до 700 человъкъ, но мало-по-малу, вслъдствіе недостатка порядка и надзора, они всъ разбрелись кто куда.

Великая задача народнаго образованія, оставленная въ зачаточномъ состояніи въ насл'ядство Анн'я, и въ ея царствованіи осталась безъ практическаго р'яшенія.

## V.

По принципу, принятому Преобразователемъ, всѣ дѣти благородныхъ родителей должны учиться. Но гдѣ и какъ? Оставаясь дома, у нихъ была сельская школа, учитель которой, какой-нибудь деревенскій дьячокъ, запиралъ ихъ вътъсную избу, задавалъ имъ уроки и уходилъ затѣмъ по своимъ дѣламъ.

Чтобы помѣшать дѣтямъ заснуть, его жена заставляла ихъ кричать во все горло, не заботясь о томъ, что они кричать.

Такъ учился классъ привиллегированный! Для обученія народа въ это царствованіе, какъ и въ предыдущее, не было сдѣлано ничего. Отъ 1732 до 1735 года было открыто нѣсколько начальныхъ школъ въ Астрахани и въ Казанской гу-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., ХХ, 233.

<sup>\*\*)</sup> Документы Сената, Дъла Кабинета, 15—1092.

<sup>\*\*\*)</sup> Даниловъ, Воспоминанія, 30 стр.

берніи, но только для крещеныхъ татарскихъ дітей, съ цівлью распространенія православія.

Въ Петербургѣ, кромѣ упомянутыхъ уже учебныхъ заведеній, была только Академія Наукъ, какъ учрежденіе научное и образовательное. До 1733 г. въ ней было всего 20 учениковъ, набранныхъ въ московскихъ духовныхъ училищахъ. Половина изъ нихъ была использована для новой Камчатской экспедиціи, а другая половина поступила въ подъячіе, и нашелся только одинъ цѣнный человѣкъ, натуралистъ Крашенинниковъ. Съ 1733 по 1738 г. обученіе совсѣмъ пало.

Въ 1738 г. вытребованы были изъ Москвы вновь ученики, между которыми былъ и Ломоносовъ. Будущій творецъ современнаго русскаго языка былъ посланъ въ Германію съ однимъ товарищемь, котораго тоже ждало блестящее поприще, Виноградовымъ; прочіе десять человѣкъ оставлены безъ призору. Академики занимались личными своими трудами.

Въ царствованіе Анны ряды ученаго персонала, собраннаго Петромъ Великимъ, рѣдѣютъ. Подъ предсѣдательствомъ лейбъ-медика Блюментроста, секретарь Академіи Шумахерь, тоже німець, малообразованный, но злобный, дізлаль столько непріятностей болве достойнымъ ученымъ, которымъ часто вмъсто жалованья платиль грубостью, что послъ 1718 г. большинство, Германъ, оба Бернульи и Бильфингеръ, рѣшились покинуть Россію. Изъ числа оставшихся, наиболю серьезные, какъ Делиль и Байеръ, не ходили на засъданія, куда показывались одни педанты, какъ Юнкеръ и Вейтбрехть, которые только и дълали, что спорили и даже доходили до драки. И все это были иностранцы. Россія еще не могла доставлять академиковъ. Блюментроста сменили на президентскомъ креслъ Кейзерлингъ, Корфъ и Бервернъ. Для юстиціи быль Гольдбахь; для астрономіи-Делиль, Вингеймъ и Генвіусь; для анатоміи-Дювернуа; для ботаники-Аммонъ; для физики-Крафть; для физіологіи-Вейтбрехть; для высшей математики-Эйлеръ; для исторіи-Гроссъ и для древностей-Байерь. Делиль занимался еще картографіей. Байерь началь писать исторію царя Алексівя Михайловича, не зная ни слова по-русски. Но это не помѣшало ему сдѣлаться главой школы съ его теоріей скандинавскаго происхожденія

варяговъ и завоевать репутацію, которая не имъла соперниковъ до появленія Миллера, тоже німца-вестфальца, 20 літь отъ роду назначеннаго адъюнктомъ историческаго и географическаго классовъ, гдф онъ началъ съ обученія латинскому языку, такъ какъ ученики-академики забыли ему выучиться. Первымъ научнымъ трудомъ Миллера былъ большой "Сборникъ статей по русской исторіи", куда онъ вставиль и знаменитую хронику, полученную имъ отъ одного кіевскаго монаха, Өедора, который никогда не существоваль. Его "Abt Theodosius" позже превратился въ Нестора. Вмѣстѣ съ тѣмъ ученый историкъ увлекался этимологическими фантазіями, которыя заставили его открыть въ варягв варега. Онъ выводиль отсюда заключеніе, что основателями русскаго государства были плаватели. Своими открытіями и претензіями, онъ къ счастію надоумиль Шумахера отправить его въ Камчатскую экспедицію. Благодаря этому, Миллеръ сдёлался настоящимъ ученымъ. Миллеръ привезъ изъ своего путешествія 20 томовъ замѣтокъ, въ которыхъ не все цѣнно, но которыя твить не менве представляють изъ себя сокровища. Между прочимъ, Миллеръ основалъ въ Россіи научную журналистику своими "С.-Петербургскими Вѣдомостями", гдѣ, начиная съ 1728 г., по примъру англійскихъ газеть того же рода, касался вь общедоступной формв ныхъ вопросовъ.

Только около середины царствованія среди профессоровъадъюнктовъ Академіи появляется одинъ русскій—Ададуровъ. Состоя адъюнктомъ по каеедрів физики, онъ переводиль сочиненія своихъ коллегъ-нівмцевъ и читаль свои переводы въ "конференціи", спеціально учрежденной для обработки русскаго научнаго языка. Задача нелегкая! Петръ I желаль, чтобы этотъ языкъ подходилъ къ живой разговорной різчи, уже сильно отличавшейся отъ языка, ревниво охраняемаго церковью. Но переводы научныхъ сочиненій исходили, главнымъ образомъ, изъ духовныхъ школъ, гдів народную різчь считали "подлой". А тутъ еще являются малороссы съ своимъ языкомъ, и разбираться въ этомъ хаосів заставляють нізмца, русскаго переводчика, который былъ физикомъ!

Къ счастію Ададурова у него пріятелемъ и сотрудникомъ

быль тоже русскій, возвратившійся изъ Парижа и Сорбонны, гдѣ слушаль лекціи Роллена. Его звали Василій Кирилловичь Тредіаковскій. Я должень отослать читателей къ очеркамь "Русской литературы" \*), гдѣ я могь больше сказать объ этомь математикѣ-поэтѣ, писавшемь плохіе стихи, но доставившемь Пушкину возможность писать хорошіе. Анна и ея Академія, правда, отнеслись къ несчастному несправедливо, заставляя его писать оды на торжественные случаи, и часто за труды ему наградой бывали побои. Нужень быль геній Ломоносова, чтобы доказать всѣмь въ Россіи, что поэть и русскій ученый могуть не уступать нѣмецкому или французскому и даже превосходить его, и только царствованіе Елизаветы могло поставить на соотвѣтствующее мѣсто уже предвидѣннаго Петромъ соперника Бернулье и Делиля.

Битый, травимый Тредіаковскій быль во время Анны мученикомъ героической плеяды, непосредственно вышедшей изъ дъла Преобразователя и призванной продолжать въ области науки и литературы традиціи легендарныхъ героевъ эпохи татарскаго ига. Онъ совершиль путешествіе въ Парижъ пъшкомъ. Ломоносовъ тоже прошелъ такое же разстояніе, отдёлявшее Москву отъ береговъ Бёлаго моря, родины. Манкіевъ, написавшій въ 1716 г. краткую исторію Россіи, напечатанную только при Екатеринъ II, писаль ее въ шведской тюрьмъ. Между иностранными школами, гдъ онъ изучаль горное искусство, московской монетной канцеляріей, гдв ему поручено было переплавить рубли, Сибирью, гдв онъ основываль заводы, и Оренбургскимъ краемъ, гдф устраиваль башкиръ, Татищевъ нашелъ средство сделаться историкомъ, этнографомъ, географомъ и юристомъ. Одно время онъ чуть было не сдёлался архитекторомъ въ "Художественно-ремесленной школь", которая осталась въ проекть по экономическимъ соображеніямъ \*\*). Академія наукъ и безъ того очень нуждалась при своемъ скромномъ бюджетв, большая часть котораго поглощалась экспедиціями. Продолжавшаяся съ 1733 по 1743 г. вторая экспедиція Беринга приняла колоссальные

<sup>\*)</sup> Paris, 1900.

<sup>\*\*)</sup> Нилъ Поповъ, Татишевъ и его время, 1861, стр. 430.

разміры, такъ какъ въ ней участвовало до 600 человікъ. Самостоятельныя морскія и сухопутныя экспедиціи Мальгина, Скуратова, Овцына, Пручищева, Харитонова, Лаптева изслідовали берега Сибири отъ Білаго моря до устьевъ Калымы, между тімъ, какъ Берингъ съ главнымъ отрядомъ посінцаль острова Курильскіе, добіжаль до Японіи, переходилъ въ Америку, открылъ нісколько острововъ близъ полуострова Камчатки и умеръ на одномъ изъ нихъ. Делиль также участвовалъ въ этой экспедиціи.

При полномъ равнодушіи или даже враждебности толпы, преслідуемые насмішками, даже побоями, всі эти люди науки шли впередь, заставляя двигаться почти нечеловіческими усиліями корабль, который Петръ нагрузиль самой благородной частью національнаго будущаго. Но вообще, безъ помощи какого-нибудь Мюллера или Беринга, они недалеко бы ушли. И они терпівливо и покорно принимали эту помощь. Одинъ Кантемиръ стояль совершенно особнякомъ въ зарождающемся литературномъ мірі, разыгрывая недовольнаго и возмущеннаго, обративъ весь свой таланть на сатиру, критикуя направо и наліво и даже не щадя поповъ, съ ихъ "рясами въ заплатахъ" \*), для которыхъ Татищевъ, котораго обвиняли въ свободомыслій, желаль бы также улучшенія ихъ положенія, чтобы они сами поняли собственное достоинство.

Сношенія національной церкви съ лютеранской и протестантской кликой, стоявшей у власти, представляють одинь изъ курьезовъ этого царствованія, а также служать показателемъ той внутренней силы, которую страна хранила и развивила въ себѣ, скрытый, но могучій двигатель, отъ котораго, главнымъ образомъ, зависѣла ея судьба, при чемъ внѣшнія вліянія могли имѣть только второстепенное значеніе. Хотя чужеземный экипажъ и захватилъ въ свои руки руль и начальство, руководить направленіемъ онъ не былъ въ силахъ.

<sup>\*)</sup> Шимко, Новие документы къ біографіи Кантеміра, 1891; Русскіе дипломаты въ Англіи, Историческій Выстикъ, LXXI, 264.

#### VI.

17 марта 1730 года, желая показать, что долгое пребываніе въ еретическихъ странахъ не повліяло на чистоту ея вѣры и ревности къ ней, Анна издала манифестъ, гдѣ духовенству предписывалось внимательно слѣдить за всѣми церковными обрядами, не исключая крестныхъ ходовъ, "какъ они шли при моихъ отцѣ и дѣдѣ".

Это уже было скорве поворотомъ назадъ и осуждениемъ новаторскаго духа, представляемаго Өеофаномъ Прокоповичемъ. Противники архіерея воспользовались этимъ, чтобы возобновить свои нападенія. Въ высшихъ духовныхъ сферахъ въ это время шла борьба между двумя теченіями: одно склонялось къ протестантизму, другое-къ католицизму. Противъ книги "Камень въры" съ католической тенденціей, Будда и Монсгеймъ писали по-нъмецки трактаты, будто бы внушенные Прокоповичемъ. Лопатинскій открыто выступиль въ борьбу, издавъ отвъть, гдъ прямо обращался къ архіерею Новгородскому. Старались даже устроить такъ, чтобы Прокоповичь не служиль въ день коронаціи Анны. Но она была ему слишкомъ многимъ обязана и сдёлала больше, чёмъ разбила эту интригу: при организаціи Синода Өеофанъ получилъ витств съ своимъ другомъ Питиримомъ мъсто несмъняемаго члена, между твмъ, какъ девять остальныхъ членовъ назначались только на два года. Онъ тотчасъ же воспользовался этимъ, чтобъ уничтожить своихъ враговъ. Замъщанный въ одномъ политическомъ процессъ Георгій Лашковъ быль сослань въ монастырь. Архимандрить Маркелль Родышевскій, предполагаемый авторъ памфлета, содержавшаго письмо папы къ Өеофану Прокоповичу, былъ лишенъ сана и заключенъ въ тюрьму, а противъ Лопатинскаго начато было уголовное преслъдование, еще продолжавшееся въ 1736 г., когда, истощенный борьбой, Өеофанъ умеръ 55 лъть отъ роду. привлекъ къ допросу одного изъ предполагаемыхъ сообщниковъ своего врага, монаха Ръшилова, но не дожилъ до радости увидать Лопатинскаго въ Выборгскомъ замкъ,

куда тоть быль заключень два года спустя \*), съ запрещеніемъ читать и писать и 10 копейками содержанія въ день. Но косвеннымъ следствіемъ борьбы было то, что победитель остановился на наклонной плоскости, скользя по которой, онъ рисковалъ пойти по стопамъ Генриха VIII англійскаго. Чтобы побъдить, онъ видълъ себя принужденнымъ громко заявить о своей приверженности къ православію и отречься отъ всякихъ сношеній съ протестантизмомъ. Такимъ образомъ, его вліяніе ограничилось устраненіемъ-въ духі реформъ Петра Великаго-тъхъ безпорядковъ, какіе царили въ средъ чернаго духовенства. 948 монастырей съ 14,000 монахами и монахинями владели 758,802 душами и обслуживали высшія должности духовнаго в'єдомства, изъ которыхъ многія имъли до 30,000 руб. содержанія. Испорченность нравовъ въ этой средъ была всеобщая. Въ 1732 г. крестьяне изъ окрестностей Архангельска три дня гонялись за іеромонахомъ, увезшемъ молодую дъвушку \*\*). Попойки происходили ежедневно. Прокоповичъ принималъ энергическія міры для искорененія этихъ безобразій, въ то же время, какъ заботы его о распространеніи образованія среди духовенства выразились въ декабрьскомъ указъ 1731 года, предписывавшемъ отправлять поповскихъ дётей въ московскую греко-латинскую академію \*\*\*). Другимъ указомъ, въ 1739 г., предписывалось открывать во всёхъ епархіяхъ семинаріи по образцу новгородской, основанной Өеофаномъ. Но эта мъра долго оставалась неосуществленной.

Съ другой стороны правительство твердо держалось объщаній, высказанныхъ въ манифестъ 17 марта. Въ апрълъ 1730 г. выпроводили въ Польшу подъ конвоемъ бернардинца, явившагося въ Россію для пропаганды, а черниговскому архіерею въ то же время разръшили разрушить лютеранскую часовню, построенную мекленбургцами \*†). Въ іюлъ

<sup>\*)</sup> Соловьевь, Исторія Россіи, XIX, 297; Татищевь, Біографія Ө. Прокоповича, 1868; Его же, Дпло Ръшилова, 1861.

<sup>\*\*)</sup> Щукинъ, Документы, І, 113.

<sup>\*\*\*)</sup> Сволъ Законовъ, п. 5882.

<sup>\*†)</sup> Ibid., 5560.

1736 г., по предложенію самого Өеофана, Синодъ обратился къ Сенату съ предложеніемъ уничтожить въ одномъ изъ московскихъ монастырей могилы двухъ ерессіарховъ, Лупкина и Суслова \*). Святъйшій Синодъ по этому поводу припомнилъ, что по Соборному уложенію еретиковъ и ерессіарховъ слъдуетъ сжигать живыми. И на самомъ дълъ, спустя два года, капитанъ Возницынъ былъ сожженъ по доносу своей жены, будто онъ евреемъ Борухомъ совращенъ въ жидовство. Одновременно сожгли и совратителя \*\*).

Что же касается раскола, то Остерманъ и его товарищи шли по старой колей: на отступниковъ налагались двойныя подати; двтей обязательно крестили; за распространение раскола ссылали въ каторжныя работы; расколъ распространился и въ Сибири, гдй искали убёжища раскольники. Въ 1783 году, когда русскіе воспользовались пребываніемъ въ Польшё для выслёживанія бёжавшихъ туда раскольниковь, одна монахиня притворилась мертвой, чтобы избёжать преслёдованія и такимъ образомъ сохранила жизнь и свободу. Въ Москве открыты были тайныя собранія, гдё женщины вертёлись по цёлымъ часамъ, какъ дервиши, заявляя, что Духъ Святый сошелъ на нихъ... и не обошлось безъ вмёшательства палача: кнуть и топоръ справились съ виновными \*\*\*).

Весь этоть краткій перечень должень оставить въ читатель большею частью невыгодное впечатльніе; но вмысть съ тымь, читатель могь убыдиться, что не будучи блестящимь—чего не допускали достоинства правителей, это правительство, несмотря на Остермановь и Бироновь, оставалось все же русскимь, такъ какъ имыло въ виду направленіе, данное первоначально русскому національному развитію. Чымь же тогда объяснить, что оно сохранилось въ народной памяти, какъ ненавистное господство иноземной тираніи, и что до сихъ поръ по адресу его несутся про-

<sup>\*)</sup> Внутренняя жизнь въ Россійской имперіи, 1886, ІІ, 358-9.

<sup>\*\*)</sup> Гольцевъ, Законодательство и правы въ Россіи, 1886, 103 стр.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XX, 307.

клятія? Я уже намекаль на отвъть. Постараюсь теперь изложить его точнъе.

### VII.

Вообще, внутренняя политика царствованія должна была обусловливаться обстоятельствами, сопровождавшими восшествіе на престоль Анны. Среди знати, нам'вревавшейся предписывать законы императриць, и дворянства, не отказавшагося отъ все порицавшаго неудовольствія, уступившаго лишь вооруженной силь, у дочери Іоанна оставалась только одна върная точка опоры: иностранцы, на върность которыхъ она могла разсчитывать, пользуясь ими для поддержанія своего положенія, потому что оть этого зависёла и ихъ судьба. Кром'в того, ей, во вс'вхъ отношеніяхъ, было бы трудно обойтись безъ ихъ помощи, разъ ужъ и Долгорукіе, и Голицыны обращались къ ней. После государственнаго переворота, какъ и прежде, Остерманъ былъ необходимъ для руководства иностранной политикой, такъ позже Минихъ или Леси для начальства надъ арміей за границей. А такъ какъ Анна, имъвшая въ Митавъ дворъ, поставленный на европейскую ногу, не могла отказаться оть него и въ Петербургв, для управленія явился Левенвольде. Петръ избъть такого естественнаго порядка вещей, созданнаго имъ, сначала обходясь безъ двора, а затъмъ устраиваясь такъ, чтобы иностранныя силы, употребляемыя имъ, служили только подкладкой платью, которое онъ кроилъ для преобразованной Россіи изъ обильнаго и прочнаго матеріала своего чудеснаго генія. Такъ какъ теперь матеріала не хватало, то подкладка, понятно, начала выступать наружу. Это было естественно и неизбъжно; но національное чувство должно было чувствовать себя обиженнымъ. Оно возмущалось, протестовало, и возникшее недоразумѣніе между нимъ и правленіемъ Анны Іоанновны не имѣло другой причины.

Духъ новаго царствованія очень ярко выразился въ порученіи, данномъ въ первые мѣсяцы правленія Густаву Левенвольду образовать новый гвардейскій полкъ, подполковникомъ въ который былъ назначенъ Кентъ, шотландецъ, перешедшій съ испанской службы въ русскую. Ему было поручено набрать другихъ офицеровъ "между ливонцами, эстонцами, курляндцами и прочими иностранцами, а также между русскими" \*). Этотъ полкъ называли Измайловскимъ, по имени села въ окрестностяхъ Москвы, любимаго мѣстопребыванія императрицы літомъ; но русскихъ, очевидно, среди его штаба было не много. Въ арміи ли, или въ другихъ отрасляхъ были бы они способны занимать мъста, отдаваемыя другимъ? Румянцевъ, исполнитель верховныхъ порученій Петра I противъ Алексъя, занималь теперь два важныхъ мъста: въ гвардіи и Сенать; затьмъ подарокъ въ двадцать тысячь рублей въ видъ вознагражденія за приходившуюся на его долю часть изъ состоянія Лопухиныхъ, отнятую у нихъ Петромъ II. Такъ какъ онъ казался еще неудовлетвореннымъ, ссорился съ Бирономъ и жаловался на предпочтеніе, отдаваемое нъмцамъ, Анна предложила ему президентство въ коллегіи финансовъ. Онъ отказался: "Ничего я не смыслю въ финансахъ удовлетворить найду способовъ безумныя вашего двора и фаворитовъ". Онъ былъ такъ дерзокъ, что Анна принуждена была отдать его подъ судъ Сената, и онъ быль приговорень къ смерти. Она помиловала его, сославъ въ Казанскую губернію. Но его считали мученикомъ. Затімъ наступила очередь Ягужинскаго, который, ежедневно пьяный или притворяясь пьянымъ, оскорблялъ публично Остермана. Его мученичество состояло въ ссылкъ посланникомъ въ Берлинъ, откуда онъ перешелъ въ Вѣну. Даже на Долгорукихъ, которыхъ всв ненавидели, стали смотреть, какъ на мучениковъ за народное дёло, лишь только противъ нихъ началось преследованіе. Разсказывали, что царица хотела выйти замужь за Рейнгольда Левенвольде, и что Василій Долгорукій пострадаль за свое несогласіе на это \*\*).

Не только возмущались новымъ правительствомъ. Противъ него устраивались и заговоры. Какъ? Въ 1733 г., по доносу бывшаго камеръ-пажа герцогини Мекленбургской, Федора Милашевича, смоленскій губернаторъ князь Александръ

<sup>\*)</sup> Сводъ Законовъ, п. 5623.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХ, 405.

Черкасскій быль обвинень въ государственной измінь. Бестужевъ-Рюминъ, великій государственный человъкъ будущаго, отправленный, какъ бы въ полу-опалъ, резидентомъ въ Гамбургъ, служилъ повъреннымъ доносчику и въ надеждъ войти въ милость такимъ путемъ онъ самъ предалъ обвиняемаго Ушакову. Такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы соединиться противъ общаго врага, русскіе продолжали ссориться! Едва Петръ I закрыль глаза, какъ Меншиковъ, припомните, сослалъ Толстого въ Соловки! Дело Милашевича Черкасского никогда не было вполнъ разъяснено. Милашевичь впоследствии взяль свое обвинение назадь, говоря, что не имъть другой цъли, обвиняя князя, кромъ желанія удалить его изъ Смоленска, гдв оба ухаживали за одной молодой девушкой, а Черкасскій, который сознался, говориль. что сдёлаль это изъ страха передъ дыбой. Однако, несомнёненъ фактъ существованія довольно-таки подозрительной переписки между нимъ и Милашевичемъ съ герцогомъ Голштинскимъ, право котораго на русскій престоль они, повидимому, признавали и хотъли помочь ему \*). Чтобы замънить Анну и ея нъмцевъ, эти двое русскихъ не нашли никого, кромъ сына нѣмецкаго князя!

Со всёми своими окружающими и даже со всёмъ тогдашнимъ обществомъ, Анна постоянно боялась заговоровъ, угрожающихъ ея правленію. Даже въ западной прессё по поводу процесса, возобновленнаго въ 1738 году противъ Долгорукихъ, говорили объ обширномъ заговорё имёвшемъ цёлью положить конецъ царствованію узурпаторши и установленной иностранной гегемоніи. Въ январѣ 1740 г. Байрейтская Газета передавала, что ей сообщали, будто Долгорукіе, Голицыны и Гагарины согласились возвести на престолъ Елизавету, выдавъ ее за одного изъ Нарышкиныхъ, невѣстой котораго она была. Этотъ Нарышкинъ, романъ котораго съ царевной—истинный или вымышленный—служилъ темой для тогдашней иностранной печати, жилъ въ то время въ Парижѣ. Но если она дѣйствительно была узурпаторшей, она—эта государыня, вы-

<sup>\*)</sup> Михайловъ, Документы, стр. 194 и сявд.; Курвиннъ, Процессъ князя Черкасскаго, Русскій Архивъ, 1871, 1042 стр.

бранная нъсколькими недальновидными олигархами для собственнаго удобства, и если она была этимъ принуждена повторить заблуждение всёхъ узурпаторовъ, то ни Биронъ, ни Левенвольде, ни даже Остерманъ не сдълали ничего, чтобы извлечь ее изъ Митавы, куда за ней отправлялись трое русскихъ, посланцевъ семи или восьми такихъ же чисторусскихъ. Въ 1734 г. Анна держала въ тюрьмъ бывшаго кабинетского секретаря Макарова, обвиняемого якобы въ злоупотребленіяхъ и напрасно модившаго суда. Истинное же преступленіе его заключалось въ томъ, что у него были письма Анны, относившіяся ко времени, когда ей и въ голову не приходило стать императрицей \*). И не пришло бы ей этого въ голову никогда безъ членовъ Верховнаго Совъта, Голицыныхъ и Долгорукихъ, которые, чтобы передать наследіе внуку Петра I, нашли только эту вдову немецкаго герцога, 20 лътъ жившую въ нъмецкой странъ и дълившую свое расположение между Левенвольдами, Корфами и Биронами!

Великой искупительной жертвой царствованія, какъ и самымъ значительнымъ представителемъ тогдашнихъ идей и народныхъ стремленій, быль Волынскій. Поэтому я остановлюсь нъсколько дольше на его исторіи, во всякомъ случав любопытной и поучительной, начиная съ его выступленія на сцену, гдѣ мы его видимъ борющимся не за русскихъ противъ нѣмцевъ, но за нѣмца противъ другого нѣмца. Въдь и они тоже отчаянно грызлись! Въ 1733 г. со смертью Густава Левенвольде у Бирона стало меньше однимъ врагомъ, а у Остермана меньше одной опорой. Но последній и самъ могъ защитить себя. Во всёхъ затруднительныхъ дълахъ внутреннихъ или даже внёшнихъ, наученная опытомъ, Анна обращалась къ "оракулу", какъ тогда выражались. А неблагоразумно выдвинутый впередъ фаворитомъ, Минихъ проявлять честолюбіе еще большее, а главное, еще большій аппетить.

Послѣ войны за польское наслѣдство прошель слухъ, что Лещинскій могь ускользнуть изъ Данцига только благодаря предложенной побѣдителю значительной суммы; Ягужинскій

<sup>\*)</sup> Чистовичъ, Біографія Өеофана Прокоповича, стр. 561.

едёлаль запросъ по этому поводу, но, повидавшись съ Бирономъ, Минихъ добился того, что запросъ остался безъ отвъта. Можетъ быть и подълились! \*) По окончании турепкой войны фельдмаршаль настаиваль на продолжении враждебныхъ дъйствій; его подозръвали въ желаніи сдълаться независимымъ княземъ Молдавіи или Украины. "Считайте себя счастливыми, что онъ не собирается царствовать Москв в 1 - говорила Анна. Такимъ образомъ главной заботой Бирона было преградить дорогу своему бывшему протеже. Сначала онъ далъ своимъ братьямъ поручение дъйствовать въ этомъ направленіи. Но Карлъ, красивый мужчина безъ другихъ достоинствъ, только сумълъ встревожить герцогиню Мекленбургскую, которая вообразила, что онъ готовится предъявить права на наслёдіе Анны Іоанновны вмёсть съ Елизаветой; она даже решила вызвать изъ Ревеля удаленнаго туда красавца Шубина, единственнаго человъка способнаго, по ея мнвнію, отвлечь вниманіе царевны отъ ея новой склонности. Анна, следившая за нравственностью другихъ, косо взглянула на это и, запретивъ Карлу Бирону видъть слишкомъ влюбчивую царевну, Шубина отправили въ Сибирь, и на этоть разъ въ такую глушь, что Елизавета впоследствій съ трудомъ могла розыскать его \*\*). Фаворить послѣ этого принялся за Бисмарка, о которомъ я упоминалъ выше. Отецъ этого авантюриста, родомъ изъ Вестфаліи, служиль въ Пруссіи, гдв у него было уже помвстье Шенгаузень, и быль комендантомъ крвпости Кюстринъ. Сынъ, Рудольфъ-Августь, родившійся въ 1683 г., дослужился на прусской же службъ до чина полковника, послъ убійства своего слуги бъжаль въ 1715 г., получиль прощеніе и еще десять лъть командовалъ Голштинскимъ полкомъ, пока новый подвигъ, неизвъстно, какой именно, не заставиль его искать счастія въ Россіи. Фаворить жениль его на своей своячениць, очень некрасивой и болъзненной фонъ-Трейденъ, и воспользовавшись его услугами въ Митавъ, гдъ онъ имълъ успъхъ, послужившій приміромъ правнуку въ его ділтельности въ Ган-

<sup>\*)</sup> Пекарскій, Шетарди въ Россіи, стр. 50 и 51.

<sup>\*\*)</sup> Мардефельдъ, 4 января 1871 г. Тайные берлинскіе архивы.

новеръ, наградилъ его чиномъ генералъ-мајора и сдълалъ лифляндскимъ губернаторомъ \*). Но во внутренней политикъ и придворныхъ интригахъ отъ этого юнкера не могло быть никакой пользы, а Ягужинскій, возвращенный въ 1735 г. изъ своихъ посольствъ, назначенный въ кабинетъ и ставшій оберъ-шталмейстеромъ послѣ Левенвольде, къ несчастію умеръ въ следующемь году. Артемій Петровичь Волынскій быль, такимъ образомъ, послёднимъ изъ борцовъ, которыхъ фаворить выдвигаль на сцену въ продолжение десяти леть. По своей жене, Александре Львовне Нарышкиной, онъ приходился родственникомъ Петру I; вороятно, это и заставило временщика, послѣ того, какъ онъ собственноручно отдуль его палкой, назначить его посломь въ Константинополь, командующимъ войсками въ Персію и губернаторомъ въ Астрахань. Волынскій всюду злоупотребляль своимъ положеніемъ, всюду отличался всевозможными излишествами. Мало образованный, но очень способный, нервный, страстный, мечтательный, безпорядочный, Волынскій носиль въ себъ одну изъ тъхъ "широкихъ натуръ", которыя и теперь встрачаются въ Россіи-могучихъ и способныхъ на великія дёла, но не знающихъ ни мёры, ни правилъ. Когда онъ страшно скомпрометировалъ себя въ Астрахани, Екатерина I спасла его и перевела въ Казань, гдъ онъ снова началь проявлять свои необычайныя способности на ряду съ невообразимыми сумасбродствами и неудержимой страстью къ лихоимству и проявленіями жестокой свирепости. Мы видъли, что въ 1730 г. ему сообщали о проектахъ конституціонной реформы, возникшихъ въ Москвъ. Онъ самъ написалъ нъсколько такихъ проектовъ съ мыслями, дорогими среднему дворянству, къ которому онъ принадлежалъ, хотя и производилъ себя отъ предка, павшаго рядомъ съ Дмитріемъ Донскимъ на Куликовомъ полѣ и женатаго на дочери легендарнаго героя. Въ царствованіе Анны избёгнувъ слёдствія, благодаря родству съ Салтыковымъ, онъ пробрался въ конюшенное въдомство и ждалъ наслъдства послъ Ягужинскаго.

— Я предвижу, что онъ замѣнить меня, —говориль передъ

<sup>\*)</sup> Бисмаркъ на службъ Россіи, Русскій Архивъ, 1867, стр. 904.



Яхха Јоахховха.



смертью послѣдній;—но ранѣе, чѣмъ черезъ два года его принуждены будуть повѣсить.

Остерманъ нѣкоторое время отстаивалъ двери Кабинета отъ этого незваннаго члена, но въ 1738 г. уступилъ и могъ тотчасъ же замѣтить, что на этотъ разъ Биронъ далъ ему серьезнаго противника. Чтобы составить противовѣсъ "оракулу", новый членъ присоединился къ Черкасскому, о которомъ говорили, что онъ "тѣло" кабинета, въ то время какъ "душою" его былъ Остерманъ. Такъ какъ строгаго раздѣленія обязанностей между министрами не было, онъ вмѣшивался во всѣ дѣла и, главное, постарался заручиться довѣріемъ императрицы, къ которой ходилъ съ докладами одинъ. Онъ сталъ рѣдко появляться въ передней фаворита, который вскорѣ нашелъ и болѣе серьезныя причины пожалѣть о своемъ выборѣ.

Такъ какъ здоровье Анны начинало въ это время внушать опасеніе и всѣхъ озабочивало неопредѣленное будущее, то, понятно, строились предположенія о томъ, какимъ способомъ Биронъ намфревается обезпечить свою будущность и будущность своей семьи. Онъ быль на вершинъ своей славы. Цесаревна Елизавета не осмѣливалась показаться въ Петербургъ, не предупредивъ объ этомъ его въ выраженіяхъ не только въжливыхъ, но и покорныхъ. Княгиня Черкасская подписывалась въ своихъ письмахъ къ нему: "Ваша покорная раба", и дочь ея вышивала ему туфли по ея внушенію \*). Предполагали, что онъ хочеть женить своего шестнадпатилътняго сына на племянницъ императрицы, дочери герцогини Мекленбургской. Эта юная княжна, Анна Леопольдовна, имъла уже давно жениха, Антона, принца Брауншвейгскаго, къ которому она чувствовала сильное отвращение. Разсказывали, что, зам'втивъ это, Биронъ началъ уговаривать императрицу поторопиться со свадьбой и взяль на себя уговорить непокорную невъсту. Когда она крикнула ему: "Скоръй положу голову на плаху", онъ предложилъ ей выйти за его сына. "Или тоть, или другой!" Биронъ всегда отрицалъ подобное

<sup>\*)</sup> Manstein, Memoires, p. 425. Cp. Hermann, Geschicte Russlands, IV, 641.

<sup>8</sup> Преемники Петра

намъреніе. Изъ одного его письма къ Кейзерлингу\*) видно, что прусскій министръ подаль ему эту мысль, говоря, что, такимъ образомъ, Курляндія сдълается вассальной Россіи, а Польша перестанеть ее безпокоить. Но предложеніе было отвергнуто. Принеся присягу Республикъ, Биронъ желаль соблюсти свою клятву. Во всемъ этомъ достовърно только одно, а остальное все сказки; върно или нъть, но поговаривали при дворъ въ 1739 г. о намъреніи Бирона замънить Антона Брауншвейгскаго сыномъ, и Волынскій первый создаль ихъ, негодуя противъ того, что онъ называлъ "годуновскимъ намъреніемъ". Биронъ узпалъ объ этомъ, и война была объявлена между покровителемъ и покровительствуемымъ.

Новый министръ скоро замѣтилъ, что она склоняется не въ его пользу. Вдругь благосклонное до той поры ухо императрицы закрылось для его инсинуацій, между тімь, какъ Остерманъ, одно время пріунывшій, началь держать себя болъе увъренно. Увидъвъ, что вътеръ перемънился, самъ Черкасскій приняль оборонительную позицію, и всё придворные сразу повернулись, показывая спину тускивышему свътилу. У Волынскаго вскружилась голова. Онъ считалъ себя сильнымъ, чтобы бороться со всёми, соединившимися противъ него. Скоро стало извъстно, что домъ его сдълался мъстомъ собранія пълаго кружка недовольныхъ, которымъ дали наименованіе "новой русской партіи". Туть были и архіереи, и чиновники, и гвардейскіе офицеры, и писатели, какъ Татищевъ и Кантемиръ,-и члены высшей знати, какъ Нарышкинъ и Урусовъ-человъкъ тридцать, представляющихъ изъ себя "интеллигенцію" того времени, смѣсь европейской культуры, введенной Петромъ Великимъ, съ старыми либеральными московскими традиціями, въ родѣ Ордына-Нащокина. Медикъ Елизаветы, Лестокъ, тоже принадлежалъ къ этому кружку, что дало новодъ подозрѣвать заговоръ въ нользу цесаревны. Собирались ночью, и долгіе часы проводились въ спорахъ и очень вольныхъ рѣчахъ. Читали комментаріи Юста-Липсія на Тацита, а на поляхъ писали параллели между Іоанной Неаполитанской и Мессалиной. Волынскій написаль: "Это

<sup>\*)</sup> Сборникъ, т. ХХХІІІ, стр. 501.

она!" намекая на императрицу. Послѣ отъѣзда своихъ гостей, онъ разговаривалъ еще съ однимъ изъ своихъ слугъ, хвалясь независимымъ положеніемъ польскихъ шляхтичей, "которые не боятся короля", потомъ исправлялъ "Генеральное разсужденіе о поправленіи внутреннихъ государственныхъ дѣлъ", которое вызывало общій восторгъ. "Ваша книга будетъ полезнѣе Финелона!"—сказалъ одинъ слушатель. Волынскій, въ вссторгѣ отъ похвалы, говорилъ сыну: "Счастливъты, что у тебя такой отецъ".

Однако, онъ не могь не отдавать себъ отчета въ опасностяхъ, грозившихъ ему на этомъ пути. "Не знаю, куда приведеть меня Богь, къ славъ или погибели", -- говориль онъ. Мы изъ "Генеральнаго разсужденія" знаемъ только отрывки. Рядомъ съ отголосками конституціонныхъ идей 1730 г., тамъ самое значительное мъсто занимала критика существующаго образа правленія. Волынскимъ было предоставлено императрицъ извлечение изъ проекта, лътомъ 1739 г., и она сразу поняла, что къ ней лично относится плохо замаскированный упрекъ за дурной выборъ приближенныхъ. Она спросила: "На кого мътишь?" Онъ указалъ Куракина и Головкина, напиралъ на Остермана и на Бирона. Она пошутила: "Ты подаешь мит совыты, какъ будто младшей!" Нъсколько дней спустя, разговаривая съ Черкасскимъ, она объ этомъ съ раздраженіемъ прибавила: "Онъ это взяль изъ Маккіавели". Она хорошенько и не знала, кто такое Маккіавели, но считала его человъкомъ опаснымъ. Больная и желавшая покоя, она не дала хода инциденту, а самъ Биронъ, поглощенный опасеніями катастрофы, которыя внушало здоровье государыви, когда ему грозила бы потеря всего, на нъкоторое время оставиль брошенный ему вызовь безь ответа. Впрочемь, дворь вскоръ занялся приготовленіями къ празднествамъ, которыми хотьли ознаменовать заключение мира съ Турціей. Принимавшій нікоторое время участіе въ переговорахъ и отличившійся еще устройствомъ шуточнаго маскарада, о которомъ я еще буду говорить, Волынскій быль на виду, какъ будто вернуль къ себѣ милость и получилъ 20,000 рублей награды. Одинъ Куракинъ пробовалъ отомстить недругу и подговорилъ несчастного Тредіаковского написать шуточную пѣсенку на своего хулителя. Волынскій избиль поэта, потомъ, встрѣтивъего вь пріемной Бирона, куда тоть пришель жаловаться, велѣль схватить его своей стражѣ и отхлестать безъ милосердія. Однако и это самоуправство сошло еще ему.

Но скоро вопросъ внѣшней политики поставиль его лицомъ къ лицу съ фаворитомъ. Дѣло шло о вознагражденіи, требуемомъ поляками за пребываніе русскихъ войскъ на ихъ территоріи. Такъ какъ Биронъ считаль эти притязанія основательными, то Волынскій вышель изъ себя: "Не будучи ни герцогомъ Курляндскимъ, ни польскимъ шляхтичемъ, онъ не имѣетъ ихъ причинъ мирволить врагамъ имперіи!" Повидимому, это былъ человѣкъ, съ которымъ, но смерти Анны, невозможно оставаться съ глазу на глазъ. Фаворитъ поставилъ государынѣ вопросъ ребромъ: "Или я, или онъ". Такъ какъ она колебалась, вмѣшался Куракинъ: "Вамъ остается только докончитъ дѣло Петра Великаго. Онъ накинулъ веревку на шею этому сумасшедшему". Она уступила.

Въ апрълъ 1740 г. Волынскій былъ привезенть въ слъдственную комиссію, состоявшую исключительно изъ русскихъ, въ числъ которыхъ были его два зятя, Алексъй Черкасскій и Александръ Нарышкинъ, и два его близкихъ друга: Новосильцевъ и Петръ Черкасскій, также сначала арестованные и допрошенные по тому же дѣлу, но затъмъ освобожденные и призванные бытъ судьями. Они оказались неумолимы. Послъ суда, съ Нарышкинымъ сдълалось дурно въ каретъ, и по возвращеніи домой, съ нимъ начался бредъ. "Я чудовище", кричалъ онъ, ,я осудилъ невиннаго; я послалъ на смертъ брата!" Менъе чувствительный, Ушаковъ велътъ приготовить закуску въ той комнатъ, гдъ пытали, приглашалъ принятъ въ ней участіе палачей: "Поработали; подкръпитесъ".

Сначала державшій себя очень вызывающе, Волынскій спустился до низости: онь ползаль на кольняхь у ногь этихъ людей, которыхъ сначала называль негодяями, и умоляль ихъ сжалиться. И подъ кнутомъ вмѣсто того, чѣмъ сознаться въ честолюбивыхъ замыслахъ, приписываемыхъ ему, онъ предпочель обвинить себя... въ воровствъ! Разсказывали, будто онъ мечталъ сдѣлаться императоромъ, и даже дипломатическій кор-

пусъ относился съ нѣкоторымъ довѣріемъ къ этой легендѣ. Въ одной изъ своихъ депешъ, Мардефельдъ говорилъ о "сонномъ снадобъѣ", которое обвиняемый приготовилъ для императрицы, "чтобы погрузить ее въ вѣчный сонъ, чтобы ничто не мѣшало ему (Волынскому) взойти на престолъ" \*). Изъ собранныхъ уликъ можно только усмотрѣть, что онъ очень гордился своимъ происхожденіемъ, такъ же, какъ мечемъ, который будто бы служилъ на Куликовомъ полѣ, и что онъ украсилъ свой гербъ императорскими эмблемами.

Онъ призналъ себя виновнымъ только во взяточничествъ и мошенничествъ, и тъмъ не менъе, 27 іюля 1740 г. былъ привезенъ на эшафотъ съ тряпкой на окровавленномъ рту. Въ тюрьмъ ему вырвали языкъ, и онъ не могъ подписатъ посяъдняго допроса, такъ какъ на дыбъ ему вывернули правую руку. Онъ былъ приговоренъ къ колу. По милости ему отсъкли сначала руку, а потомъ голову. Двумъ его довъреннымъ, Еропкину и Хрущову, тогда же отсъкли голову, а нъсколькихъ другихъ сослали въ Сибиръ, сначала наказавъ кнутомъ.

Наказаніе явно не соотвѣтствовало винѣ. Легенды окружили лицо казненнаго ореоломъ. Нащокинъ \*\*) и князь Шаховской \*\*\*) хвалять въ своихъ запискахъ его обширный умъ и его патріотизмъ. Онъ имѣлъ счастье дождаться похвалы отъ Екатерины, назвавшей его въ своемъ завѣщаніи хорошимъ патріотомъ, жертвой несправедливости, а поэтъ-революціонеръ Рылѣевъ прославилъ его имя въ одномъ изъ своихъ знаменитыхъ стихотвореній. Изображая его въ самыхъ привлекательныхъ чертахъ, писатель Лажечниковъ ("Ледяной домъ") только явился выразителемъ общихъ чувствъ.

Исторія должна быть осторожнѣе. На основаніи недавно опубликованныхъ документовъ можно, повидимому, безошибочно предположить, что, если бы этого человѣка, такъ идеализированнаго, поставить на мѣсто Остермана или Бирона, Россія, вѣроятно, ничего не выиграла бы отъ такой замѣны.

<sup>\*) 28</sup> іюня и 12 и 16 іюля 1740. Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*)</sup> Русскій Архивъ, 1883, II, 289.

<sup>\*\*\*)</sup> Воспоминанія, 1873, I, 16.

Уже въ Казани противъ него было назначено судебное слѣдствіе по обвиненію въ кражѣ церковныхъ драгоцѣнностей; онъ засѣкъ до смерти много людей безъ причины и убилъ пятнадцать человѣкъ, стрѣлля изъ пушки на своей канониркѣ! И слѣдствіе было не въ его пользу, такъ какъ всплылъ случай съ однимъ купцомъ, котораго Волынскій, за его отказъ датъ взятку, приказалъ раздѣть, обернуть сырымъ мясомъ и отдать на растерзаніе собакамъ. Въ Петербургѣ, послѣ его ареста, оказаласъ растрата въ семьсотъ тысячъ рублей въ конюшенномъ вѣдомствѣ, которымъ онъ завѣдывалъ. Среди его многочисленныхъ дворовыхъ находились его два пезаконныхъ сына, записанныхъ имъ крѣпостными и несшихъ общую участь.

Собственно онъ и его приверженцы возмущались большей склонностью къ порядку, извъстной послъдовательностью, проявляемыми иностранцами, а такъ же ихъ болъе порядочнымъ образомъ жизни и обширнымъ образованіемъ. И мнъ кажется, что эти же причины играютъ значительную роль въ ненависти русскаго народа къ бироновщии ъ.

Въ заключение, — моя осторожность въ выводахъ не доходить до исключенія ихъ, когда они кажутся вытекающими изъ фактовъ, - я думаю, что русская знать и дворянство, за компанію съ ними и самъ Волынскій, были отвітственными создателями этого режима, тяжелаго, какъ всякое правленіе, захваченное силой, и отдавшаго власть въ руки иностранцевъ, потому что сами русскіе не были способны взять или сохранить ее. Эти иностранцы не были ни геніями, ни образцами добродътели, но среди неурядицы, въ которую бросило страну незаконченное дело Петра, они одни, приблизительно угадывая ея судьбы, имъли необходимыя способности и хладнокровіе, возможно, охранить интересы ея критическій періодъ. Краткое знакомство съ внѣшней политикой того времени покажеть намъ это еще болье наглядно.

### ГЛАВА Х.

# Внѣшняя политика.—Ученики и преемники Петра Великаго.

I. Осложненія въ Персіи и въ Крыму.—Угроза европейской войны.— Австрійскій союзъ.—Русская партія и німцы.—Престолонаслідіе Австрів и престолонаслідіе Польши. Пожные переговоры съ Франціей. Проекты соглашенія съ Пруссіей и Австріей.—Попытки саксонскаго двора. — Матримоніальный планъ Августа ІІ. — Дівнца Огинская. — Окончательное соглашение. -- Участь Польши. П. Двойное избрание Станислава и Августа III.—Война за польское наследство.—Взятіе Данцига.—Франпузскіе пленники въ Россіи.—Попытки французской липломатін въ С.-Петербургъ. -- Бернардони. -- Польская конференція и ея Парижь.—Озаровскій.—, Варвары" на Рейнь.—Мирь. III. война.-Причины восточнаго вопроса.-Историческія толкованія.-,,Система Петра Великаго".-Ученики великаго мужа въ Константинополъ.-Неплюевъ и Вишняковъ. Они требують войны. Сопротивление Остермана.—Начало враждебныхъ действій въ Крыму.—Неудачный походъ Миниха. - Разрывъ съ Портой. - Бездъйствіе Австріи. - Критическое положеніе.—Дорогой успахь подъ Очаковымъ.—Россія и Австрія намареваются заключить договоръ.-Немировскій конгрессъ.-Прекращеніе переговоровъ. — Новыя неудачи. — Французское посредничество. — Вильневъ. — Победа Миниха подъ Ставучанами. — Слишкомъ поздно! — Капитуляція Австрін.—Она принуждаеть Россію заключить невыгодный миръ. ІУ. Избъгнутый разрывъ со Швеціей.-Партін русская п французская въ Стокгольмъ.-Женское вліяніе.-, Колпаки и шляпы".-Планы между Швепіей и Турпіей. Бестужевъ и Сенъ-Серевинъ. Убійство Сенъ-Клера.—Возбуждение общественнаго митнія въ Швеціи.—Торжество русской дипломатін. V. Ея успѣхи въ Польшѣ.—Образованіе русской партін.—Покорность конфидератовъ. Влагопріятное для Россіи разръшеніе курляндскаго вопроса.-Новый проекть конфедераціи, поощряемый Пруссіей.—Смерть Карла VI.—Опасность новыхъ осложненій.—Ла-Шетарди въ Петербургъ. IV. Общій обзоръ.—Политика укръпленія внутри и внъ.-Присоединение Малороссии.-Дъло умиротворения на берегахъ Урана. -- Сношенія съ Китаємъ. -- Національное стремленіе къ распространенію и німецкая политика.

I.

Анна застала внѣшиія отношенія въ хорошемъ состояніи, за исключеніемъ Персіи. Австрійскій дворъ сожалѣлъ о Петрѣ II, но заявилъ, что согласенъ поддерживать только что заключенный союзъ. Король прусскій выразилъ живѣйшую радость при извѣстіи о возстановленіи самодержавія, осущиль большой кубокъ вина за здравіе императрицы и сказалъ: "Теперь я не буду бояться Польши въ курляндскихъ дѣлахъ". Даже въ Версалѣ высказали надежду, что новая государыня окажется болѣе "безпристрастной", чѣмъ ея предшественникъ.

Въ Персіи дела принимали плохой обороть. Тахмазибъ. законный шахъ, взялъ верхъ надъ Эшрефомъ, узурпаторомъ, съ которымъ Россія заключила договоръ, потомъ быль разбить турками подъ Эриванью. Двойная неудача! Главной задачей Россіи было преградить Турціи доступъ къ Каспійскому морю. Пришлось войти въ соглашение съ Тахмазибомъ, объщая возвратить Персіи міста, занятыя Петромъ Великимъ. Но въ 1732 г., заключивъ въ свою очередь миръ съ Турціей, Тахмазибъ былъ свергнутъ Кули-Ханомъ. Крымскій ханъ, Капланъ-Гирей перешелъ тогда въ наступленіе, какъ вассалъ Порты, и, овладъвъ Кабардой, вступилъ въ русскія владънія. Такимъ образомъ, возникалъ конфликтъ, съ которымъ затруднительно было бы бороться, въ виду обстоятельствъ, взятыхъ на себя въ европейской политикъ. Съ минуты на минуту Австрія могла потребовать противъ другихъ еще враговъ, кром' турокъ, помощи тридцатитысячного объщанного войска, и пришлось бы уплатить выкупъ за новое величіе, которому еще не соотвътствовали силы страны.

Въ апрълъ 1730 г., была уже первая тревога. Отказавшись итти навстръчу требованіямъ, предъявленнымъ Испаніей и ея союзниками, въ исполненіе Севильскаго договора, вънскій дворъ обратился къ петербургскому. "Конечно, мы исполнимъ свои обязательства",—отвъчалъ Ягужинскій графу Вратиславу; по едва тоть вышель, какъ онъ разразился смъхомъ: "Развъ

они насъ за дураковъ считаютъ". Такова была политика русской партіи: сидіть себів спокойно дома и смінться надъ встмъ свттомъ. Персіи не отдали завоеваній Петра Великаго, чтобы помочь Австріи сохранить и завоевать города въ Италіи! Это не была политика Остермана, и вскорѣ вся Европа заговорила о тридцати тысячахъ новыхъ "варваровъ", которые появятся на Рейнъ. И въ Вънъ не замедлили воспользоваться такимъ пугаломъ. Въ іюнъ Маньянъ получилъ порученіе сділать русскому вице-канцлеру серьезныя представленія. Если извістіе подтвердится, Франція не можеть "скрыть свое неудовольствіе". Остерманъ молча выслушаль французскаго агента; но последній заметиль, что онь "переменился въ лицф, какъ человфкъ сильно взволнованный и трясущійся либо отъ внутренняго гитва, либо отъ слишкомъ глубокаго потрясенія" \*). То быль, очевидно, гнѣвь. И отвѣть, который услышаль Маньянь по окончаніи своей річи, вполні подтверждаеть это: "Сомнѣваюсь, чтобы вы получили подобныя приказанія или достаточно ихъ обдумали, прежде чімъ исполнить". Вскорф генераль Вейбахъ, аккредитованный Россіей на польскій сеймъ, обнародоваль решеніе своего правительства, прося пропуска для тридцатитысячной арміи, между тъмъ, какъ Биронъ получилъ изъ Въны титулъ графа германской имперіи, портреть императора, осыпанный алмазами, и двъсти тысячь талеровъ, на которые купилъ помъстье Вартенбергь въ Силезіи.

Во Франціи и Испаніи заговорили о продажности фаворита. Я думаю, что въ данномъ случав онъ заставилъ заплатить себв за услуги, имъ вовсе не оказанныя. Безъ его вмвымательства Остерманъ рвшился—что вполив доказываеть его поведеніе съ Маньяномъ—исполнить обязательства, нарушеніе которыхъ ивкоторымъ образомъ выорасывало бы Россію изъ Европы и окончательно погубило бы будущность ея политики. Двло шло не только о системв вмвшательства въ двла Западной Европы, введенной Петромъ Великимъ. Опасенія севильскихъ союзниковъ на этотъ разъ оказались напрасными; императоръ смягчился вслёдствіе признанія Испа-

<sup>\*)</sup> Маньянъ, 15 іюня 1730, Иностр. Дела.

ніей и Англіей его "Прогматизма", и русскому отряду не пришлось выступать. Но уже на горизонть мелькала двойная задача о престолонасльдіи въ Австріи и о престолонасльдіи въ Польшь, близкая солидарность которыхь связывала между собой оба вопроса. Противъ Австріи, гдь на престоль должень быль вступить принць Лотарингскій, Франція желала имъть въ Польшь своего ставленника,—если возможно, Лещинскаго. И здъсь ея интересы сталкивались непримиримымь образомь съ интересами Россіи.

Дипломатическая борьба возобновилась на этой почвѣ въ 1732 г., когда Остерманъ встрѣтилъ здѣсь себѣ противника, а Франція столь же неожиданнаго союзника. Въ апрѣлѣ Маньянъ имѣлъ свиданіе съ Бирономъ и былъ чрезвычайно удивленъ, услыхавъ, что фаворитъ "какъ бы журилъ его" за его робость, мѣшавшую имъ чаще видѣться, и выражалъ ему свое желаніе "оказаться для Франціи полезнымъ въ какомънибудь отношеніи". Послѣ аудіенціи, увлекши французскаго агента въ удаленный кабинетъ, Минихъ, въ свою очередь, удивилъ его еще болѣе. Его слова граничили съ открытыми признаніями: обязательства Россіи съ императоромъ распространялись,—заявлялъ онъ,—только на случай турецкой войны и нисколько не препятствовали союзу съ Франціей \*).

Борьба между Бирономъ и Остерманомъ началась въ это время, и Минихъ согласился временно принять сторону фаворита, и это и послужило причиной подобныхъ изліяній передъ французскимъ посланникомъ. Но Францію трудно было убѣдить въ возможности извлечь изъ этого что-либо серьезное. Однако, Маньяну было поручено поддерживать интригу. Свиданія Маньяна съ Минихомъ участились. Они назначали встрѣчи между пятью и шестью часами утра, чтобы обмануть бдительность Остермана. Въ іюнѣ генераль ручался за успѣхъ. Виронъ сдѣлалъ императрицѣ докладъ и встрѣтилъ съ ея стороны прекрасный пріемъ. Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ Маньяну прислали изъ Версаля проектъ договора, основаннаго на соглашеніи, по поводу избранія римскаго короля. За это Франція предлагала признаніе императорскаго титула за цар-

<sup>\*)</sup> Маньянъ, 26 апреля 1732, Иностр. Дела.

ствующей государыней и "кое-что для герцога Голштинскаго". Минихъ нашелъ, что этого мало. Чтобы уравновъсить выгоды австрійскаго союза, онъ требоваль ни болье, ни менье, какъ давленія Франціи на Турцію, чтобы та согласилась вернуть Азовъ, въ обмінть на Дербентъ, обіщанія совмістнаго дійствія въ Польші во время предстоящихъ выборовъ и субсидій. За это тридцатитысячная армія, обіщанная Австріи, и даже пятидесятитысячная, если нужно, будеть къ услугамъ короля, и, болье того, если не флотъ, вамъ извістно, что нашъ сгниль,—говориль Минихъ съ улыбкой,—то эскадра изъ двінадцати или пятнадцати кораблей, съ флотиліей изъ ста судовь \*).

Только вопрост о субсидіяхть вызваль затрудненіе во Франціи. Петръ І ихъ не просиль. Маньянъ долженъ былъ намекнуть Миниху, что ведущіе переговоры лично не будуть имѣть причины жаловаться на благодарность короля. и въ сентябрѣ дѣло почти дошло до скрѣпы подписями. Уже обсуждался вопросъ о "благодарностяхъ", предстояло поднести подарки царицѣ и ея приближеннымъ. Минихъ притворялся совершеннымъ безсребренникомъ, ничего не требующимъ для себя. Достаточно ста тысячъ золотыхъ для Бирона и гобеленовъ для государыни. "Согласны", подписали изъ Версаля. Итакъ, Флери \*\*) не былъ ни такимъ скупымъ, ни такимъ небрежнымъ, какъ говорили. Французскіе дипломаты рѣдко бывають пророками въ своемъ отечествѣ.

Дъйствительное препятствіе къ предполагаемому союзу повидимому, предвидънное и кардиналомъ, только поверхностно отнесшимся къ этимъ переговорамъ, открылось въ ноябръ, когда надо было приступить къ подписанію. Неожиданно Минихъ объявилъ Маньяну, что дѣло будетъ разсматриваться въ кабинетъ.

- Но, въ такомъ случав мнв придется вести переговоры съ Остерманомъ!
  - Безъ сомнѣнія; я не министръ иностранныхъ дѣлъ.

<sup>\*)</sup> Маньянъ, 5 іюля, 1732, Иностр. Дѣла.

<sup>\*\*)</sup> Vandal, Louis XV et Elisabeth, p. 109.

И одновременно, возвращаясь къ уже исчерпанному спору, генералъ снова заговорилъ о субсидіяхъ.

- Но рѣшено же, что Биронъ получить сто тысячъ червонцевъ.
- Что вы этимъ хотите сказать? Мы эдѣсь не беремъ денегь \*)!

Флери поняль, что надъ его агентомъ смѣялись. Остерманъ и Австрія, очевидно, взяли верхъ. Действительно, даже въ это время Биронъ, чувствуя себя побъжденнымъ, увърялъ Мардефельда, что онъ "твердо придерживается прежней системы". Ему предлагали огромныя суммы за отказъ отъ нея; но онъ совершенно не нуждался въ деньгахъ, предпочитая хорошую лошадь всякимъ сокровищамъ \*\*). Но одинъ Маньянъ еще нъкоторое время быль въ заблужденіи, плохо освъдомленный о переговорахъ, происходившихъ одновременно въ Петербургв, съ Австріей и Пруссіей. Уже въ сентябрв 1730 г., эта последняя обязалась новымь договоромь не допускать въ качествъ наслъдника польской короны ни Лещинскаго, ни кого-либо изъ принцевъ Саксонскихъ \*\*\*). Австрія этимъ была мало удовлетворена. Если Франція серьезно поддерживаеть Лещинскаго, то, по мнѣнію Вѣны, единственнымъ серьезнымъ конкурентомъ ему можно было противупоставить саксонскую кандидатуру. И съ декабря мѣсяца того же года, Россія стала склоняться къ такой же точкѣ эрѣнія. Но въ Берлинт Фридрихъ Вильгельмъ былъ непреклоненъ. Напрасно ему предлагали Эльбингъ. "Мой върный Клогенъ мнъ сказалъ", -- повторялъ онъ, --, что, если даже Польша уступить мив хоть Вармію и Померанію, Данцигь и Маріенвердеръ. этого будеть слишкомъ мало за устройство саксонской династін въ Варшавъ. Надо, чтобы Польша осталась республикой" \*†). Въ 1732 г. къ нему отправили изъ Петербурга Карла Левенвольде, постаравшагося "соединить трехъ черныхъ орловъ", чего действительно онъ и достигь въ декабре,

<sup>\*)</sup> Маньянъ, 4 ноября 1732, Иностр. Дѣла.

<sup>\*\*)</sup> Мардефельдъ, 13 сентября 1732, Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*\*)</sup> Мартенсъ, Собраніе трактатовъ, V, 275.

<sup>\*†)</sup> Droyseu, Geschichte der preussichen Politik, IV, II, 237.

предложивъ проектъ примирительнаго договора, по которому, исключивъ Лещинскаго и принца Саксонскаго, признавали кандидатомъ дона Эммануэля Португальскаго. Фридрихъ Вильгельмъ получалъ объщание Курляндии для своего второго сына, а Биронъ подарокъ въ двести тысячъ золотыхъ\*). Въ Берлинъ считали, что дъло въ шляпъ \*\*), но въ Петербургъ и Вънъ отказались отъ ратификаціи сдъланныхъ подписей, и король прусскій "свлъ между двухъ стульевъ", по его собственному выраженію. Онъ негодоваль, носился съ огромными проектами, какъ занять Польшу и сыграть тамъ роль Карла XII, присоединивъ къ себѣ польскую Пруссію, безъ согласія Франціи, благодаря уступкі графствъ Юлиха и Берга \*\*\*). Но до конца жизни ему пришлось ограничиваться безнокойнымъ и сварливымъ нейтралитетомъ, постоянно быть на сторожь, постоянно надъяться получить что-нибудь отъ когонибудь, заигрывая съ Ла-Шетарди, предлагая Станиславунослѣ Данцига гостепріимство въ Кенигсбергѣ, и добившись лишь утраты всякихъ симпатій.

Саксонскій дворъ тоже не сиділь безь діла. Августь ІІ быль человікь изобрітательный. Въ іюні 1731 г., Мардефельдь открыль самый неожиданный плань, возвістивь прибытіе въ Москву дівицы Огинской, дочери одного польскаго воеводы. Анна знала ее еще въ Митаві и чувствовала къ ней такую симпатію, что, кажется, соглашалась спать съ ней въ одной кровати \*†). И тогда же, болтая съ одной подругой, она говорила ей, что, если она должна будеть выйти вторично замужь, то желала бы иміть мужемь короля Польскаго. Она покровительствовала саксонцамь! Дійствительно ли, Августу пришла въ голову мысль воспользоваться этими словами? Мардефельдь быль въ томъ убіждень. Дівица Огинская должна была увірить царицу, что этоть неожиданный женихъ съ виду имітеть не боліве сорока літь, хотя, въ дійствительности, ему было за шестьдесять. Король ждаль только знака, чтобы

<sup>\*) &#</sup>x27;Мартенсъ, указ. соч. І, 65, 311.

<sup>\*\*)</sup> Droysen, ibid, IV, II, 174.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid., II, 218.

<sup>\*†)</sup> Rondeau a Harrington, Moscou, 16 августа 1731, Сборникъ LXVI, 353.

явиться въ Москву; Ягужинскій одобряль этоть планъ, и жена саксонскаго агента Лефорта, при помощи итальянской пѣвицы Людовики, приближенной къ государынѣ, бралась устроить дѣло \*). Фридрихъ Вильгельмъ испугался, и генералъ-лейтенантъ фонъ-Грумбковъ, поспѣшно посланный въ Дрездент позондировать короля, прислалъ мало успокоительный рапортъ. Искусно наведенный на откровенный разговоръ за сытымъ обѣдомъ, Августъ лишь на половину отрекся отъ приписываемыхъ ему матримоніальныхъ покушеній. "Хе! хе! если-бъ мнѣ съ десятокъ лѣтъ поменьше". Но для Анны Іоанновны пора любви была уже отмѣчена на часахъ, за стрѣл-ками которыхъ наблюдалъ Биропъ. Онъ устраивался всегда, чтобы присутствовать третьимъ при разговорахъ дѣвицы Огинской съ ея другомъ, и планъ не удался.

Саксонская дипломатія имівла больше успіха въ Вінів, добившись тамъ въ посліднюю минуту отказа отъ португальской кандидатуры, успіху которой способствоваль король португальскій, предложившій замівстить дона-Эммануэля его младшимъ братомъ, дономъ-Антоніо. Продолженіе польской анархіи при саксонской династіи послужило тогда причиной новаго оборота дівла, къ которому Россія поспівшила приложить руки.

Одна Польша, въ то время, какъ о ней такъ спорили, жила, нисколько не заботясь о завтрашнемъ днѣ. Народы, сдѣлавшись царями, получаютъ склонность веселиться. Такимъ обрзомъ, подготовлялись событія 1733 г.: двойное избраніе Станислава и Августа III (12-го сентября и 5-го октября), бѣгство французскаго кандидата въ Данцигъ и странная война, когда, сражаясь за Лещинскаго, побѣдившая Франція обезпечила корону его сопернику. Всѣ эти событія слишкомъ хорошо извѣстны, и потому я ограничусь здѣсь лишь указаніемъ на общій смыслъ русской политики, среди опасныхъ приключеній, куда она была завлечена.

<sup>\*)</sup> Мардефельдь, 4 іюня 1731, Тайные берлинскіе архивы.

#### II.

Направляемая Остерманомъ, несмотря и противъ Бирона. эта политика вполит соотвътствовала традиціи Петра I. Въ іюль 1733 г., посоль поляковь—сторонниковь Лещинскаго, Рудолина, встрътился въ Петербургъ съ враждебнымъ посольствомъ "благомыслящихъ поляковъ", чьи аристократическія имена сделались известными лишь впоследстви, когда русскія войска пощадили пом'єстья Браницкихъ, Любомирскихъ, Рудолина, Радзивиловъ, Сангушко и Сапъти\*). письмо оть маркиза де-Монти, французскаго посланника въ Варшавъ, къ Маньяну, не засталъ послъдняго уже на посту. Решено было его отозвать. Французскій консуль, Виллардь. имълъ свиданія съ полякомъ въ церкви францисканцевъ, но сознался, что не получиль инструкцій. Французская дипломатія произнесла свое посл'єднее слово, и дошла очередь до пороха.

Въ августъ 1733 г., Фридрихъ Левенвольде подписалъ въ Варшавъ двойную конвенцію: съ саксонскими министрами относительно пропуска русскихъ войскъ, и съ воеводою краковскимъ, Теодоромъ Любомирскимъ,— который былъ самъ претендентомъ на корону—относительно избранія Фридриха-Августа. Польскій королекъ за это получилъ объщаніе гетманскаго жезла и въ концъ концовъ удовлетворился пенсіей въ пятнадцать тысячъ рублей. Такъ какъ подобныхъ претендентовъ на королевское достоинство было не мало, то они стоили не дорого. Польскіе сторонники Лещинскаго, совершивъ его избраніе согласно обряду, въ укръпленной оградъ Воли, сумъли только уничтожить укръпленія и сжечь деревянный сарай, который служилъ убъжищемъ для его величества Сената \*\*). Русскій оккупаціонный отрядъ, двънадцать тысячъ человъкъ, подъ начальствомъ Леси, обошелъ это затрудненіе,

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХ, 10—11.

<sup>\*\*)</sup> Записки Жозефа де-Кампо-Сципіона. Архивы князей Любецкихъ въ Черлонъ.

провозгласивъ своего кандидата въ соседней каміенской перкви. Во время молебна, пушки, разставленныя изъ предосторожности поблизости, загремели съ такой силой, что поль въ церкви провалился, увлекая присутствующихъ въ подвалъ,трагически-символическое паденіе! \*) Бѣжавшій цигь Лещинскій писаль дочери: "Если король (французскій) не займеть Саксонію, мн остается вернуться лишь къ своей арендъ". Чтобы овладъть Данцигомъ и его гостемъ, Остерманъ и Биронъ временно примирившіеся, торопили Миниха, радуясь возможности остаться безь него въ Петербургъ. Онъ безо всякой пользы потеряль четыре тысячи человъкъ при осадъ Хагельберга, прозваннаго съ тъхъ поръ "кладбищемъ рускихъ", взяль городъ благодаря прибытію десяти тысячь саксонцевъ, подъ командою принца Саксъ-Вейсенфельдскаго. упустиль короля и, совершенно въ духъ Петра Великаго, не осудившаго бы его гекатомбъ человъческихъ жизней, пообъщавъ Ламмоту и его французскимъ товарищамъ "корабли въ достаточномъ количествъ, чтобы доставить ихъ вмъстъ съ обозомъ въ Копенгагенъ", нарушилъ условія капитуляціи, удержавъ плѣнниками оставшихся въ живыхъ участниковъ фаланги \*\*). Съ доставленными въ іюлѣ 1734 г. въ Петербургь офицерами обращались съ почетомъ, почти оскорбительнымъ. Ихъ заставляли фигурировать на балахъ! Но простые солдаты, заключенные въ Конорскомъ лагеръ, испытали всв лишенія наиболье строгаго плвна. Въ августв 1734 г. офиціальный агенть, Фонтонъ де-Л'Эстанъ, прибыль изъ Парижа въ Петербургъ, чтобы добиться ихъ освобожденія, въ то время, какъ секретный агенть французскаго правительства, Бернардонъ, личность котораго остается довольно загадочной \*\*\*), предлагаль Остерману проекть договора. Первый пункть подчеркиваль признание Россіей Станислава, въ обм'внъ на гарантію, предоставляемую Франціей вс'вмъ рус-

<sup>\*)</sup> Шуйскій, Исторія Польши, IV, 380.

<sup>\*\*)</sup> Kapitulation derer am Farhwasoer bey Danzig gelegenon franzosischen Truppen...; Boye, Станиславъ Лещинскій, стр. 250. Ср. Петръ Великій.

<sup>\*\*\*)</sup> Ramband, Собраніе инструкцій, Россія, 1, 277. Воуе; ук. соч., 266; Ср. Сборникъ, LXXVI, 300 п сл. стр.

скимъ владеніямъ, и помощь ва тридцать тысячъ человекъ, объщаемую Франціей и Польшей на случай войны съ Тур піей \*). Одно время Бернардони хвастался успѣхомъ. Анна выражала некоторое неудовольствие по поводу словь, приписываемыхъ французскому посланнику въ Швеціи: "Эта женщина слишкомъ высоко задрала носъ, надо ей посбавить спеси. Моему повелителю, королю, обойдется не дороже ста червонцевъ ее отравить, потому что русскіе способны за сто рублей убить родного отца". И Л'Эстанъ долженъ былъ писать Бирону, чтобы опровергнуть слухъ. Но фаворить, въ согласіи съ Левенвольде, казался настроеннымъ очень хорошо. И самъ Остерманъ указывалъ лишь на предстоящее ему затрудненіе "преподнести обществу столь блестящую перемьну \*\*). Мнѣ кажется, что Флери оцфииль по достоинству такое наружное, благожелательное отношеніе, написавъ въ декабръ Л'Эстану, что надъ его коллегой просто "забавляются", а самъ онъ, безъ сомнвнія, имвлъ въ виду лишь дипломатическій маневръ. Но "забавлялись" также и съ Л'Эстаномъ, и позабавились такъ, что въ январъ 1735 г., надъясь добиться по крайней мірь свободы де-Монти, такъ же взятаго въ пленъ подъ Данцигомъ, онъ писалъ Шовелену: "Я возвращаю вамъ де-Монти, верните меня къ себъ... Безъ благоразумія графа (Бирона), я сділался бы игрушкой сумасшедшихъ этого двора. Одинъ изъ нихъ добылъ себѣ въ воскресенье фракъ, чтобы передразнить меня въ роли птиметра... Въ другое время я надъ этимъ первый бы разсмеялся, но не теперь. Объ этомъ сказали графу Бирону, который пригрозиль ему палками, если онъ покажется ему на глаза".

Монти оставался въ Петербургѣ до заключенія мира, и тѣмъ временемъ тамъ придумали остроумное средство, чтобы урегулировать положеніе другихъ плѣнниковъ. Въ іюлѣ 1734 года, флотскій капитанъ, Полянскій, говорившій по-французски, былъ отправленъ въ Копорскій лагерь, съ порученіемъ

<sup>\*)</sup> Иностр. Дѣла, Россія, т. ХХVIII, тетр. 63. Полисмочія были даны Бернардони въ іюлѣ 1734 г. *Ibid.*, тетр. 29.

<sup>\*\*)</sup> Бернардони, 9 іюля и 18 сентября 1734. Иностр. Д'вла, Россія.

тайкомъ убѣдить подполковника Лопухина, охранявшаго лагерь, уменьшить бдительность и облегчить побѣги—съ тѣмъ, чтобы излавливать по дорогѣ тѣхъ плѣнниковъ, отъ которыхъ будеть польза, и отправлять ихъ въ С.-Петербургъ, потому что среди нихъ расчитывали найти большое количество искусныхъ мастеровъ\*). При такихъ обстоятельствахъ, даже миръ былъ не въ силахъ возстановить правильныя дипломатическія отношенія между двумя странами. Они были поправлены только въ 1738 г., посылкой князя Кантемира въ Парижъ и маркиза де-ла-Шетарди въ С.-Петербургъ.

Французскіе защитники Станислава блеснули подъ Данцигомъ только героизмомъ, пропавшимъ совершенно даромъ; у его польскихъ защитниковъ не было даже героизма. Конфедераты Дзикова (ноябрь 1735 г.) отвѣтили на призывъ бѣжавшаго короля, вновь появившагося въ Кенигсбергѣ, но сражались плохо, а переговоры вели еще хуже. Ихъ посланникъ въ Парижѣ Озаровскій писалъ: "Со мной ни о чемъ не говорять, и я это считаю за честь для себя" \*\*). Это былъ уже духъ будущихъ польскихъ эмигрантовъ и ихъ манера облекаться въ горделивую скромность. Наконецъ, Шавелэнъ сообщить этому, очень необыкновенному посланнику, что судьба конфедераціи и ея короля рѣшится въ Вѣнѣ.

Подписанію всеобщаго мирнаго договора предшествовало, какъ изв'єстно, и отчасти сод'єйствовало, на этоть разъ, д'єйствительное появленіе "варваровь" вблизи Рейна. Въ сентябр 1735 г., Леси привель ихъ на эти поля историческихъ битвъ, въ количеств десяти тысячъ войскъ, растерявъ по дорог остальныя пятнадцать тысячъ. Было много дезертировъ \*\*\*). Тъ, кто дошелъ до м'єста назначенія, не сдѣлали ни одного выстрѣла; но эффектъ получился громадный и весьма ощутительный. Завѣтная мечта Петра Великаго осуществилась въ этой военной демонстраціи, когда русскіе флаги развѣвались въ центрѣ Европы, въ то время, какъ въ

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XX, 41.

<sup>\*\*)</sup> Шуйскій, Исторія Польши, IV, 313.

<sup>\*\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россін, XX, 50—61.

Варшавѣ счастливый соперникъ Станислава воцарялся подъ сѣнью русскихъ штыковъ.

Это двойное событіе внушило любопытный панегирикъ одному чешскому поэту, по имени Краусъ, писавшему плохими нѣмецкими стихами\*). Но за подобные тріумфы предстояла расплата. Ею послужила война съ Турціей.

## Ш.

Въ Россіи существуеть историческая школа, считающая лишь съ Петра Великаго наступательную политику этой страны относительно оттоманской Порты. Ранве отношенія между объими державами были постоянно дружелюбныя \*\*). По другимъ же писателямъ, миссія, приписываемая себъ Россіей, освобождение славянскихъ народовъ отъ мусульманскаго игане болье какъ фикція, зависящая отъ совершенно новыхъ обстоятельствамъ \*\*\*). Подобному взгляду, встрътившему сильныя возраженія, кажется, дійствительно, противорічать факты. Соглашаясь ли съ большинствомъ русскихъ историковъ, въ томъ числѣ Соловьевымъ, видящими въ восточномъ вопрост только эпизодъ великой борьбы между Европой и Азіей, или съ писателями славянофилами, усматривающими въ этомъ лишь конфликть элемента романо-германскаго съ элементомъ греко-славянскимъ и сводящими при подобномъ толкованіи роль Турціи къ защитв балканскихъ національностей отъ первой изъ этихъ враждующихъ державъ \*†) до эпохи вмѣшательства Россіи, такъ или иначе, антагонизмъ между орломъ и полумъсящемъ насчитываеть за собой въ прошломъ много стольтій. Естественное развитіе Россіи на обширной

<sup>\*)</sup> Л. Майковъ даль русскій переводь его. Русскій Архиев, 1883, III, 234.

<sup>\*\*)</sup> Неклюдовъ, Начало сношеній Россіи и Турціи. Архисъ иностранных димо въ Москвъ, 3-я тетрадь, 1883, стр. 1—6.

<sup>\*\*\*)</sup> Карновичъ, Роль Россіи въ освобожденіи христіанъ отъ турецкаго ига, Отечественныя Записки, 1878, № 1 п 2.

<sup>\*†)</sup> Данилевскій, *Россія и Европа*, 1889, стр. 343—6; Лебедевъ, *Историческая библютека*, 1878, № VI, стр. 5—6.

равнинъ, ограниченной морями: Бълымъ, Балтійскимъ, Чернымъ и Каспійскимъ, горами Урала, хребтомъ Кавказа и Карнатами, реками, текущими въ моря въ двухъ направленіяхъ, съ самаго начала было указано знаменитымъ путемъ варяговъ "изъ Скандинавіи въ греческія страны". Сперва Азія выслала татаръ. Сбросивъ ихъ иго, Россія едва вступила на свой путь, какъ встрътила турокъ, прочно основавшихся на Балканскомъ полуостровъ. И уже взятіе Константинополя отдълило ее отъ ея духовной столицы, отъ ея священной метрополіи, куда съ десятаго вѣка стекались толпами ея богомольцы насладиться лицеэрвніемь великольнія храмовь, перваго источника своей цивилизаціи. Подъ вліяніемъ такихъ обстоятельствь, зародилась постепенно мысль о Москвв, какъ духовной пріемницъ древней Византіи и "третьемъ Римъ". Въ этомъ смыслѣ истолковывались нѣкоторыя изреченія Льва Мудраго и патріарховъ Мееодія и Геннадія, а также надиись на могилъ Константина. Бракъ Іоанна III съ Софіей Палеологъ (1472 г.) укрѣпилъ подобныя чувства и представленія, отсюда проистектія. Петръ I получиль лишь готовое наслівдіе \*). До него одинъ только вопросъ о Малороссіи привель къ кровавому конфликту съ Портой. Все царствование Феодора Алексвевича (1676—1682 гг.) было заполнено войной, обезпечившей Россіи обладаніе восточной Украйной. Последовавъ въ началъ по слъдамъ князя Голицына и возобновивъ неудачные походы этого полководца въ Крымъ, Петръ былъ отвлеченъ Съверной войной, и Порта, перейдя въ наступленіе, нанесла Россіи пораженіе при Пруть (іюль 1711 г.). Эта несчастная война, однако, содъйствовала первому сближенію между Россіей и народностями, угнетенными побъдителями. Великій царь умеръ, мечтая о реваншт и подготовляя австрійскій союзъ, необходимый, по его мнінію, для успішности дъйствія и осуществленный его наслъдниками въ 1726 году, продолжавшійся до воцаренія Петра ІІІ и называвшійся "Системой Петра Великаго".

Побъжденный въ 1711 г. пытался подойти къ разръще-

<sup>\*)</sup> Успенскій, Причины Восточнаго вопроса въ Россіи, 1877, стр. 17; Жигаревъ, Русская политика въ Восточномъ вопросъ, 1896, стр. 56.

нію задачи съ другой стороны: черезъ Грузію, Арменію. "Это одинъ и тоть же путь", -- говорилъ онъ. При его непосредственныхъ преемникахъ преобладали миролюбивыя наклонности. Остерманъ не считалъ Россію способной продолжать традиціонную программу. Но событія 1733—1735 гг. должны были побудить самую Турцію къ возобновленію враждебныхъ дъйствій. Въ Константинопол' не могли равнодушно смотр' в на установленіе русскаго протектората на берегахъ Вислы. И употребивъ всф усилія, чтобы возбудить подозрфнія и природную ненависть, французскій посланникъ, маркизъ де-Вильнёвъ, встрѣтилъ себѣ косвеннаго союзника, въ лицѣ русскаго посланника Неплюева. Последній быль ученикомь Петра I, болже горячимъ, чемъ его учитель, и болже оптимистомъ, чемъ Остерманъ. Онъ виделъ ослабление Турціи, благодаря пораженіямъ въ Персін, раскрываль планы Вильнёва, старавшагося вызвать въ Россіи внутреннюю революцію, и твердиль безъ устали: "Война на порогѣ, не ожидайте нападенія, предупредите его!" \*) Въ началѣ 1735 г. онъ заболѣлъ; но у него быль помощникъ Вешняковъ, вторившій ему. Напрасно Остерманъ упорно отвъчалъ: "Слишкомъ рано; не настаивайте"! Въ теченіе года Вильнёву удалось добиться паденія миролюбиваго визиря Али-Паши, и, опасаясь нападенія его преемника, Израила, за что ручался Вешняковъ, въ Петербургв решили "предупредить нападеніе".

Такому рѣшенію не противилось желаніе удалить Миниха, возвратившагося изъ Данцига, "увѣнчаннымъ лаврами, пополамъ съ терніями" и ставшаго отъ этого еще несноснѣе.

Однако, Остерманъ все еще не рѣшался открыто объявить войну. Восьмидесятитысячная армія была отправлена лишь противъ татаръ, захватившихъ русскія владѣнія въ Кабардѣ и другихъ мѣстахъ. Вешняковъ этимъ удовлетворился. При первомъ пораженіи своихъ данниковъ въ Крымѣ, Порта, увѣрялъ онъ, запросить мира \*\*). Но учитаннаго имъ успѣха не послѣдовало. Русская армія растаяла еще по дорогѣ. Офидеры Миниха довели до укрѣпленій Перекопа только прибли-

<sup>\*)</sup> Кочубинскій, Графъ Остерманъ и раздыль Турціи, 1899.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, XX, 83, 84.

зительно сорокъ тысячъ, отступившихъ по тѣмъ же причинамъ, какъ и войска Голицына: недостатку провіанта, рѣзкимъ перемѣнамъ погоды и ссорамъ генераловъ между собой. Леси ссылался на свое званіе фельдмаршала, а принцъ Гессенъ-Гамбургскій на свой титутъ высочества, и отказывались повиноваться главнокомандующему. Тридцать тысячъ человѣкъ были выведены изъ строя голодомъ и жарой. А, вмѣсто того, чтобы просить мира, Порта вооружалась.

Въ мартв 1736 г. Минихъ сдълалъ попытку взять Азовъ, но потребоваль 53,263 рабочихъ, для осадныхъ работъ. Князь Шаховской, губернаторъ Малороссіи, который долженъ быль удовлетворить эту просьбу, даль понять въ Петербургв ея абсурдность. Въ маж 1736 г., побъдитель при Данцигь овладёль, наконець, укрёпленіями Перекопа, гдё татары оказали только незначительное сопротивленіе, дошель до Бахчисарая и сжегъ городъ, съ ханскимъ дворцомъ и монастыремъ језуитовъ, имъвшимъ прекрасную библіотеку. У этого нъмца въ жилахъ была кровь вандала. Въ Кіевъ, въ 1732 г., укръпляя древній городь, онъ приказаль взорвать часть знаменитыхъ "Золотыхъ воротъ", возведенныхъ великимъ княземъ Ярославомъ, въ началъ XI въка \*). И послъ этого тріумфа, армія должна была отступить,, несмотря на одновременное взятіе Азова и Кинбурна Леси и Леонгьевымъ. Минихъ обвинялъ Леси, что тоть не прислаль ему провіанта и не торопился соединиться съ нимъ со своимъ двадцатитысячнымъ отрядомъ, а Леси утверждалъ, что главнокомандующій отступилъ слишкомъ рано.

Въ С.-Петербургѣ царило полное уныніе. На просьбы о помощи, посылаемыя ей, Австрія отвѣчала только обѣщаніями, и Анна съ ужасомъ думала о томъ, что станеть съ ея войсками, когда, кромѣ татаръ, ей придется имѣть дѣло съ турками. "Выручите меня,—писала она Остерману,—и я осыплю благодѣяніями васъ и ваше семейство" \*\*). Проклиная Миниха, Вешнякова и свою собственную слабость, толкнувшую ее на это предпріятіе, вице-канцлеръ еще надѣялся

<sup>\*)</sup> Русская Старина, 1874, І, 67.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХ, 105.

избѣжать войны съ турками. Дѣло еще не дошло до офиціальнаго разрыва; Вешняковъ оставался въ Константинополѣ, и, несмотря на усилія Вильнёва, поддерживаемаго Бонневилемь, Порта склонялась къ миру. Русскій посланникъ пугалъ ее своимъ хвастовствомъ. Онъ увѣрялъ, что, гуляя по Перѣ, замѣчалъ, какъ весь народъ разступался передъ нимъ съ привычнымъ для него почтеніемъ. И онъ повторялъ свой военный кличъ: "Впередъ! Вы дойдете безъ боя до Константинополя!" Онъ держался такъ угрожающе и вызывающе, что въ октябрѣ 1736 г. турки, подобно людямъ, бросающимся въ воду, чтобы избѣжать дождя, рѣшились его выслать.

Теперь грозила война, а между тёмъ изъ Персіи приходили въ Петербургъ мало утёшительныя вѣсти: Кули-Ханъ выражалъ готовность сразиться съ Турціей, но безъ прогулки въ Крымъ, —добавлялъ онъ. Австрія тоже находила все новыя причины, чтобы откладыватъ посылку вспомогательнаго войска. Посланнику Анны въ Вѣнѣ, Ланчинскому, удалось съ величайшимъ трудомъ добиться разрѣшенія вернуть хотя десятитысячный отрядъ, въ настоящее время совершенно излишній на Рейнѣ и стоявшій въ Богеміи. Ему безцеремонно отвѣчали, что Австріи онъ можетъ понадобиться противъ турокъ.

При такомъ критическомъ положеніи въ походѣ 1737 г., наконець, восторжествовали смѣлость, упорство и счастье Миниха. Подъ Очаковымъ, какъ ранѣе подъ Хагельбергомъ, безъ припасовъ, безъ осадной артиллеріи, безъ плана атаки, даже самъ не зная, для чего онъ привелъ сюда всю свою семидесятитысячную армію, рисковавшую умереть съ голода, онъ отдалъ приказъ о приступѣ, послалъ на убой головныя колонны, бросилъ шпагу въ разгарѣ битвы и воскликнулъ: "Все погибло!" но въ эту минуту пожаръ, вспыхнувшій въ городѣ, и взрывъ двухъ пороховыхъ погребовъ, принудилъ турокъ сдаться (2-го іюля 1727 г.) \*). Благодаря счастливой звѣздѣ нѣмецкаго кондотьера и звѣздѣ Россіи, въ то же

<sup>\*)</sup> Соловьевь, Ibid., XX, 118; Русскій Архивъ, 1878, I, 255 (Записки адъютанта Бирона).

время австрійцы, рѣшивъ, наконецъ, исполнитъ свои обѣщанія, отвлекли на себя лучшія силы Порты и ея наиболѣе искусныхъ генераловъ. Это восторжествовала "система Петра Великаго" и его властный завѣтъ: не жалѣтъ ни людей, ни денегъ, добиваясь намѣченнаго результата; безгранично расчитывать на богатство страны, какъ и на покорность и самоотверженность ея сыновъ. Мивихъ даже не потрудился изучитъ крѣпость и не зналъ о существованіи глубокаго рва, въ который тысячами валились солдатскія тѣла. Они послужили мостомъ остальнымъ.

Победа пришла слишкомъ поздно. Уже въ марте, Россія и Австрія, по взаимному согласію, рёшили заключить миръ и послали депутатовъ въ Немировъ. Турецкіе парламентеры сумёли прекрасно воспользоваться жертвами, понесенными для завоеванія Очакова. Минихъ взяль городъ, но потеряль армію. Къ тому же, въ Босніи дёла австрійцевь приняли весьма дурной оборотъ. Остерманъ послалъ своимъ уполномоченнымъ приказъ принять отдёльныя условія мира, "потому что союзникъ былъ разбитъ". Но, вполнё справедливо, турки не соглашались раздёлять при мирё тёхъ, кто былъ связанъ во время войны, и въ октябрё 1737 г. переговоры были прерваны. Черезъ мёсяцъ, въ Вёнё, какъ и въ Петербурге, рёшили прибёгнуть, какъ къ послёднему средству—къ вмёшательству Франціи \*).

Кампанія 1738 г. была неудачна даже для русскихь. Не будучи въ силахъ переправиться черезъ Днѣстръ, Минихъ утѣшалъ Анну, увѣряя, что далѣе встрѣтилась бы чума. Однако, онъ долженъ былъ признать, что, отступая, онъ долженъ былъ бросить тяжелую артиллерію, а та же чума послужила предлогомъ къ эвакуаціи такъ дорого доставшагося Очакова. Австрійскій капитанъ Парада, прикомандированный къ особѣ главнокомандующаго, чтобы слѣдить за его операціями, приписывалъ его неудачи перегруженію обозами, которыми была обременена армія. Простые гвардейскіе сержанты тащили съ собой до шестнадцати повозокъ. Брать фаворита велъ за собой триста лошадей или воловъ, семь ословъ

<sup>\*)</sup> Кочубинскій, ук. соч., стр. 539.

и три верблюда! Войскамъ удавалось тронуться въ путь не раньше, какъ черезъ два, три, а иногда и четыре часа послъ восхода солнца, и арьергардъ подходилъ къ лагерю только на заръ \*). Подбодряемая и поддерживаемая ударами русскаго кнута и нъмецкими шпицрутенами, самоотверженность и послушность солдатъ не мъшали дезертирству. Геронзмъ у русскаго человъка идетъ рука объ руку съ очень развитымъ практическимъ смысломъ. Умираютъ безропотно, когда больше ничего не остается, но бъгутъ при первой возможности. Старые вояки и молодые рекруты дезертировали взапуски \*\*). Австрійцы, въ свою очередь, послъ блестящаго начала, дали туркамъ взять Орсову и грозить даже Бълграду.

Въ мав 1738 г. Остерманъ написалъ Вильнёву, что императрица, въ согласіи съ императоромъ, уполномачиваеть его заключить предварительный договоръ, отказываясь при этомъ признать посредничество морскихъ державъ, принятое Австріей. Въ то же время, обмѣниваясь письмами съ Флерикислосладкими со стороны кардинала-вице-канцлеръ соглашался признать Францію обиженной стороной, выславъ первымъ посланника въ Парижъ \*\*\*). Флери ему совътовалъ назначить Вилльнёва единственнымъ парламентеромъ- и не добавляль, что въ переговорахь, уже начатыхь, чтобы спасти Бѣлградъ, императоръ поступилъ такъ же, отстранивъ Англію и Голландію, протестовавшихъ противъ такой обиды. Франція становилась хозяйкой переговоровъ. Но Порта оказывалась несговорчивой. Напрасно ей предлагали уступку Очакова и Кинбурна. Возвращаясь къ старинной политической теоріи: "пустыня—оплоть", она еще требовала разрушенія Азова. За спиной Вильнёва она пыталась столковаться съ Россіей черезъ посредство Молдавскаго князя Гика, но еще увеличивала свои требованія.

Въ Петербургѣ рѣшено было нанести рѣшительный ударъ въ 1739 г. Такъ какъ Австрія, въ свою очередь, настоятельно просила о помощи, возбужденъ былъ вопросъ о пропускѣ че-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., ХХ, 145-9.

<sup>\*\*)</sup> Кочубинскій, ук. соч., 423 стр.

<sup>\*\*\*)</sup> Остерманъ къ Флери, 27 іюня 1738. Иностр. Дъла.

резъ Польшу этого отряда. Такимъ образомъ, зародилась мысль воспользоваться этимъ путемъ, болъе выгоднымъ, для цёлой армін, и этимъ начался новый порядокъ вещей, превратившій территорію Республики въ военную площадь ея сосъдей. Въ іюль 1739 г., Минихъ воспользовался ею, чтобы безъ помѣхи перейти Днѣстръ, вступить въ Молдавію и грозить Хотину. Сераксиръ Вели-паша преградилъ ему дорогу въ Ставучанахъ съ тридцатью тысячами человъкъ, укръпившимися на выгодной позиціи, и положеніе русской арміи снова было безнадежно. Останься она на мѣстѣ, ей грозилъ голодъ, а ея построеніе въ карре съ обозомъ, запасами и артиллерійскимъ паркомъ въ центрѣ было безполезно\*). Минихъ все же атаковалъ (17 августа 1739 г.). То была первая встрвча русскихъ и турокъ въ открытомъ полв, и она обнаружила такое соотношение силь, какого не подозрѣваль Петръ Великій. Понадобился нѣмецъ, чтобы открыть глаза его преемникамъ! Обманутые ложнымъ маневромъ на ихъ лѣвомъ флангь, турки открыли свой правый флангь и обратились въ бътство при первомъ натискъ. Два дня спустя, Хотинъ сдался. Побъдоносная армія перешла Пруть, и 12-го сентября въ Яссахъ, гдъ ее опередилъ Собъсскій, она праздновала присоединение Молдавіи къ Россіи. Но въ тоть же день Минихъ получиль извъстіе о подписаніи мира между Портой и Австріей. 10 іюля австрійскій генераль Валлись быль разбить при Лунав, потерявъ двадцать тысячъ человекъ \*\*), и Нейпергь, занявшій его місто съ большими полномочіями вести переговоры, тотчасъ воспользовался ими, уступивъ имперскую Валахію, съ Орсовой, и Сербію съ Бълградомъ. "Это не я, это Нейпергъ!"-писалъ Карлъ VI Аннъ, прося ее продолжать прежній союзь и выражая надежду, что послів Хотина ей удастся договоръ не похожій на его.

Нейпергъ и Валлисъ были преданы суду, и перваго въ Вънъ обвинили въ превышеніи полномочій. Минихъ хотъль продолжать кампанію; но Остерманъ считаль дёло проигран-

<sup>\*)</sup> Русскій Архиев, 1878. Уже цитиров. воспоминанія.

<sup>\*\*)</sup> De Keralio, Histoire de la guerre des Russes et des Imperiaux contre les Turcs, 177, II, 162.

нымъ для Россіи. Истощеніе страны было чрезвычайное. Вице-канцлеръ боролся еще некоторое время, чтобы сохранить Азовъ. Заявивъ, что надъется только на Вильнёва, пытался, въ свою очередь, вступить въ тайные переговоры черезъ посредство итальянского авантюриста Каніони, использованнаго Австріей подъ Бълградомъ, затъмъ покорился. Азовъ долженъ быть уничтоженъ, а Анна даже не могла добиваться признанія за ней ипмераторскаго титула. Россія совершенно безполезно потеряла сто тысячь челов'якъ и огромную сумму денегъ. Минихъ называлъ Вильнёва "измѣнникомъ", но болѣе осторожный Вешняковъ говорилъ: "Это человъкъ любезный, ума не слишкомъ высокаго, но здравомыслящій, а чтобы французскій посланникъ быль больше расположенъ къ намъ и более искрененъ съ нами, чемъ съ турками, мы не можемъ этого требовать; это было бы не въ интересахъ его страны" \*).

Русскій историкъ, наиболѣе основательно изучившій этотъ криизсъ, Кочубинскій \*\*), не колеблясь, возглагаетъ всю вину и всю тяжелую отвѣтственность на Неплюева и Вешнякова, виновниковъ войны, послѣдствія которой предвидѣлъ Остерманъ, болѣе русскій по духу, чѣмъ они, увѣряетъ онъ и безспорно болѣе освѣдомленный.

Его соперникъ, нѣмецъ-Минихъ, по крайней мѣрѣ спасъ честь русскаго оружія и доказалъ его превосходство на полѣ брани, плоды чего въ скоромъ времени пожала Екатерина II. Такимъ образомъ, два иноземныхъ преемника Петра Великаго во всѣхъ отношеніяхъ превзошли двухъ его отечественныхъ учениковъ.

### IV.

Анна и ея министры могли снова поздравить себя съ избавленіемъ оть новой опасности, какой грозила имъ эта несчастная война. Въ августъ 1735 г., Бестужевъ, ихъ пред-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХ, 167.

<sup>\*\*)</sup> Ук. соч., 255 стр.

ставитель въ Стокгольмъ, сумълъ, несмотря на усилія французскаго посла, Кастеджа, заключить договоръ оборонительнаго союза съ Швеціей. Кастеджа быль отозвань, но оставиль довольно сильную партію, преимущественно въ рядахъ молодежи, "опьянъвшей отъ французскаго вина", —говорить Хорнъ, глава русской партін, —а такъ же среди дамъ. Графиня Ливенъ, графиня де-ла-Гарди и баронесса Будденброкъ отличались жаромъ своихъ французскихъ симпатій, тогда какъ въ противоположномъ лагеръ едва ли не одна графиня Бондъ привлекала къ себъ поклонниковъ. За столомъ сторонники Франціи и сторонники Россіи выражали свои симпатіи тостами, въ форм'в загадокъ: "Was mir lieben", что означало войну съ Россіей, а "Ich denke mir's",—миръ и дружественныя отношенія съ этой державой. Ссоры и дуэли следовали другь за другомъ. Молодые люди подносили дамамъ шарфы, сложенные въ видъ шляпъ, табакерки и подушечки для булавокъ, такой же формы и олицетворявшія мужественную храбрость, послё того, какъ графиня де-ла-Гарди сказала одному поборнику союза съ Россіей: "Вы и ваши друзья, ночные колпаки!" Въ концъ 1736 г., "партія шляпъ" заволновалась по поводу предложенія Турціи, объшавшей широкія субсидіи и ув'треніе, что она не прекратить войны до техъ поръ, пока Швеція не получить обратно всё свои владенія. Щердо награжденный Бестужевымь, графь Горнъ сумвлъ успокоить грозу. Но въ 1738 г. сеймъ открылся при неблагопріятныхъ для Россіи обстоятельствахъ. Кандидать этой державы въ президенты сейма, Пальмфельдъ, получиль всего сто сорокъ голосовъ, а французскій кандидать, Телэнъ, получилъ подавляющее большинство. Въ тайной комиссіи, изъ пятидесяти членовъ, Бестужевъ могь разсчитывать на преданность пяти или шести человъкъ. Новый французскій посланникъ, графъ де-Сенъ-Северинъ явно браль верхъ. Въ іюнъ, когда визирь и Бонневиль послали новыя предложенія союза, Бестужевь посовітоваль Остерману перехватить майора Сенъ-Клера, уполномоченнаго комиссіей, членомъ которой онъ состоялъ, доставить отвѣть, который, по мнінію русскаго посла, должень быть благопріятнымь. Онь

увъряль, что шведскій король и его совътники отнесутся благосклонно къ такому шагу.

Въ дъйствительности же, Сенъ-Клеръ везъ лишь дубликаты депешъ, отправленныхъ черезъ Марсель и содержавшихъ только поздравленія, однако, рекомендуя шведскимъ агентамъ уговаривать Порту продолжать войну.

Въ октябръ Сенъ-Северинъ предложилъ субсидію въ триста тысячь экю въ годъ, даваемую при единственномъ условіи, что въ теченіе десяти л'ть Швеція не заключить союза ни съ какой другой державой, безъ согласія Франціи. Это была уже почти побъда для Россіи, и французская партія, въ которой все возрасталъ воинственный пылъ, зароптала это неудовольство, въ то время, какъ русская партія упрекала Англію въ томъ, что та не отразила щедрости версальскаго кабинета. Въ С.-Петербургв не удовольствовались этимъ полуусивхомъ, и на Кантемира было возложено поручение потребовать, чтобы Франція отказалась поощрять поведенія интриги въ Константинополъ, сдълавъ въ этомъ смыслъ публичную декларацію. "Такъ вы хотите, чтобы Вилльнёвъ быль заключень въ Семибашенный замокъ!"-отвѣчалъ Флери;-,мы не вмѣшиваемся въ то, что дѣлаеть Швеція въ Константинополь, но вы должны удовлетвориться въ этомъ отношеніи нашими словами". Кантемиръ не настаивалъ, но въ Петербургв узнали, что Франція посылаеть эскадру въ Балтійское море, а Бестужевъ отмъчалъ тревожное вооружение въ Швепін. Этими обстоятельствами была решена судьба несчастнаго Сенъ-Клера, возвращавшагося въ то время изъ Константинополя, черезъ Польшу и Саксонію.

Причины, вызвавшія это извъстное преступленіе XVIII въка, все еще остаются туманными. Предупрежденные Бестужевымъ, шведскіе министры хорошо знали, что офицеръ будеть арестованъ; они не предвидъли, что его ожидаетъ смерть. Дойдя до Стокгольма въ іюлъ 1739 г., въсть объ убійствъ вызвала тамъ огромное волненіе, и канцлеръ Гилленборгъ, хотя принадлежавшій въ данное время къ партіи мира и союза съ Россіей, нашелъ, что дъло сдълано плохо. Убійцы, капитанъ Кутлеръ и майоръ Левицкій, имъли форменное порученіе отъ Миниха, паспорть отъ резидента императора въ Варшавъ,

Кюнера, и приказъ объ аресть (Stekbrief), выданный изъ совъта Верхней и Нижней Силезіи. Посоль Августа III въ Дрезденъ, Брюлле, и русскій посланникъ въ Варшавъ, Кейзерлингь, переписывались по этому поводу, при чемъ послъдній увъряль перваго, что императрица будеть довольна всьмь, что содъйствуеть предпріятію. Разумбется, всб сваливали съ себя ответственность, после происшествія. Остерманъ притворялся страшно изумленнымъ и полнымъ искренняго негодованія, называя поступокъ гнуснымъ и требуя колесованія убійцъ. Брюль прикинулся совершенно ничего не подозрѣвавшимъ и увъряль въ полнъйшей непричастности Кейзерлинга, который "питалъ такое отвращение къ подобнымъ злодълніямъ, что забольль отъ огорченія". На самомъ дьль, ни въ перепискъ обоихъ дипломатовъ, ни въ другихъ однородныхъ документахъ, по крайней мъръ, какіе мы имъемъ, нъть никакихъ указаній на предполагаемое убійство. Сенъ-Клеръ долженъ быль только быть арестованъ и у него отобраны бумаги, а такъ какъ, повидимому, онъ не оказывалъ никакого сопротивленія нападавшимь, то убійство является непонятнымъ. Однако, нельзя допустить, чтобы Куттлеръ и Левицкій, действовали безъ приказаній, темъ более, что, вернувшись въ Петербургъ, последній, по крайней мерт (мы не знаемъ, что сталось съ первымъ), не только не быль колесованъ, но спокойно жилъ съ хорошей пенсіей. Въ Петербургв и въ Дрезденв согласились взвалить вину на Миниха; всетаки мы должны помнить, что первоначальная мысль была русскаго происхожденія, исходя отъ Бестужева.

Послѣднему пришлось раскаиваться за это въ Стокгольмѣ. Офицеры гвардіи угрожали ему кровавой расправой. Онъ сжегъ свой архивь, съ отчетностью о подкупахъ, окружилъ свой домъ охраной, послалъ шведскому правительству офиціальную декларацію въ духѣ чувствь, высказанныхъ Остерманомъ, все-таки вынужденъ былъ объявить, что безъ рѣшительной побѣды Миниха, война неизбѣжна. Битва при Ставучанахъ и договоры Бѣлградскій и Константинопольскій, вывели его изъ тревоги. Партія войны обвинила Францію въ измѣнѣ, и русская дипломатія имѣла право праздновать новую побѣду, дешево купивъ неоцѣненный нейтралитетъ.

V.

Съ неменьшимъ успъхомъ затрачены были деньги и въ Польшъ. При небольшихъ расходахъ, Кейзерлингъ образовалъ тамъ могущественную партію, во главѣ которой стояли Понятовскіе и Чарторыжскіе, въ то время, какъ сто тысячь червонцевъ, одолженные Августу III, лучше саксонскаго оружія помогли разсёять конфедерацію въ Дзикове. Примасъ, Теодоръ Потоцкій, брошенный въ тюрьму, сопротивлялся до язъявленія покорности своего кузена, Іосифа Потоцкаго, военнаго начальника партіи Лещинскаго, затемъ последоваль его примѣру, прибылъ въ Варшаву представиться королю и писалъ Аннъ, увъряя ее въ своемъ "преклоненіи" \*). Въ январъ 1736 г., одинъ изъ Огинскихъ доставилъ Августу предложеніе польскихъ и ливонскихъ магнатовъ, ушедшихъ съ Станиславомъ въ Кенигсбергь: они соглашались возвратиться на "умиротворительный сеймъ" подъ условіемъ, что за нихь уплатять сдёланные ими долги. Новый король отдёлался десятью тысячами червонцевъ \*\*), и Станиславъ тотчасъ же отказался отъ престола. Въ мартъ онъ вернулся въ Лотарингію. Въ іюнъ "умиротворительный сеймъ", подъ предсъдательствомъ партизана Лещинскаго, Венцеслава Ржевусскаго, окончился благополучно, благодаря раздачь вакантныхъ должностей, при которой германскій жезлъ достался Іосифу Потоцкому, а Люблинское воеводство вождю конфедератовъ, Адаму Торло. И когда король повхаль въ Дрезденъ, его сопровождаль длинный поводь польскихъ магнатовъ, чтобы принять участіе въ ожидавшихъ тамъ празднествахъ. Между прочимъ, курляндскій вопросъ быль улажень постановленіемт сейма, уполномочившаго Августа отдать инвеституру послі смерти Фердинанда кандидату, по собственному выбору. Итакъ, проекть анексіи быль оставленъ, и Кейзерлингу достигнуть такого результата болве всвхъ содвиствоваль Оза-

<sup>\*)</sup> Шуйскій, Исторія Польши, IV, 311; Исторія Россіи, XX, 329.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Ibid, XX, 381.

ровскій, вернувшійся изъ Франціи \*). Герцогь нандь умерь въ следующемъ году, и известно, что сталось съ герцогствомъ! Польша не нашла ничего сказать при подобныхъ обстоятельствахъ. Новый коронный гетманъ могь бы сказать кое-что по поводу пребыванія русских войскь въ Польшть, гдт Минихъ расположился, какъ дома; но кромть полученной должности, этогь магнать имвль другія, болве сильнъйшія причины молчать: часы въ семьсотъ червонцевь и объщание двадцати тысячь червонцевъ, съ незначительныма еще подарками для жены, урожденной Мнишекъ, и тещи. А онъ обладалъ милліоннымъ состояніемъ! Тогдашніе поляки считали за честь получать подачки, какъ Озаровскій гордился доступомъ въ министерскія переднія. Свобода, перешедшая въ распущенность, приносить такое моральное вырожденіе. Примасъ Потоцкій получаль тоже пенсію въ 3,166 червонцевъ \*\*) и тъмъ обязывался противиться проектамъ союза съ Турціей и новой конфедераціи, которую подготовляль одинъ изъ его родственниковъ, Антоній Потоцкій, воевода Бѣльцскій, по соглашенію съ прусскимь посломъ въ Варшаві, Гофманомъ. Въ 1739 г., по предложенію последняго, Потоцкій отправился въ Берлинъ, гдф Фридрихъ Вильгельмъ оказалъ ему блестящій пріемъ и об'вщаль дать конфедератамъ пятьдесять тысячь рублей \*\*\*).

Это было последствіе избранія Бирона въ Митаве; оно все же не помешало королю при смерти советовать сыну поддерживать союзь съ Россіей. Въ действительности, у Пруссіи не было выбора. Переговоры о новомъ договоре были уже начаты и казались близкими къ концу, когда пришло известіе о кончине императора Карла VI (20 октября 1740 года). Въ это время, заметивь, что ея удаленіе отъ дель слишкомъ много способствовало возвышенію Франціи, Англія сама пошла навстречу Петербургу. Туда прибыль Финчъ, съ званіемъ посланника, тогда какъ Кантемиръ, напрасно добивавшійся союза и признанія императорскаго титула, быль

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Ibid., XX, 382; Шуйскій, Ibid., IV, 314.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Ibid., XX, 387.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid., XX, 391.

замъщенъ въ Лондонъ княземъ Щербатовымъ \*). Просвътъвшій, такимъ образомъ, дипломатическій горизонтъ затянулся вдругъ тучами, скоплявшимися надъ Вѣной въ то время, какъ миръ съ Турціей, доставшійся столь дорогой цѣной, дѣлалъ положеніе вещей затруднительнымъ и прискорбнымъ.

Среди иллюминацій, баловь и маскарадовь, устраивавшихся по этому поводу, чтобы создать излюзію несуществующей радости, мрачные люди спрашивали, не ожидается ли празднествъ по случаю разрушенія украпленій Азова! Транспаранть, на которомъ огненными буквами было написано: "Возвращенное спокойствіе", вызываль насмфшки. Было извъстно, что Порта ведеть съ Швеціей переговоры о возобновленіи враждебныхъ дійствій по случаю событій, подготовлявшихся въ центръ Европы. На придворномъ балу новая личность вызвала всеобщее внимание и дала поводъ къ тревожнымъ толкамъ. Съ Елизаветой танцовалъ менуэтъ кавалеръ, присутствіе котораго казалось страннымъ, настолько оть него отвыкли. То быль новый французскій посланникъ. маркизъ де-ла-Шетарди. Было извъстно, что, во время войны, онъ горячо возставалъ въ Берлинъ противъ русскихъ интересовь. Зачамь онъ явился въ Петербургъ? Накоторые оптимисты льстили себя надеждой, что онъ хлопочеть о предотвращении конфликта со Швеціей. Но недов'єріе брало верхъ и было слишкомъ справедливо. Близкое будущее должно было раскрыть тайну новаго пришельца, среди внутреннихъ кризисовъ, гдв онъ намвревался сыграть роль, въ то время, какъ сметаемые бурею исчезали люди, сохранившіе до сихъ поръ въ неприкосновенности наследіе, случаемъ порученное ихъ охранъ.

Испытанія и промахи зависѣли оть массы обстоятельствь, совсѣмъ ускользавшихъ оть ихъ контроля. Огромная машина, еще плохо налаженная, которой они должны были руководить, не была ихъ созданіемъ, тѣмъ болѣе, что они не могли остановить опасное направленіе, какое принялъ ея бѣгь.

<sup>\*)</sup> Шишко, Новые документы къ біографіи князя Кантемира, 1891, стр. 74: Александренко, Русскіе дипломатическіе агенты, 1897, I, 293.

<sup>9</sup> Преемники Петра

Они сдерживали ее, подмазывали колеса и старались обходить рытвины. Большаго съ нихъ нельзя требовать. Они сами падали въ пропасть, благодаря соблазну власти. Но, чтобы нестись такимъ образомъ навстрѣчу полнымъ опасностей приключеніямъ, развѣ сами они не должны быть авантюристами? И въ этой роли Остерманъ—потому что, въ сущности, онъ завѣдывалъ всѣмъ въ дѣлахъ внутреннихъ, какъ и внѣшнихъ,—развѣ не стоилъ Меншикова?

### VI.

Вообще, въ дълахъ внутреннихъ и во внъшнихъ, старанія его и старанія его сотрудниковь были направлены къ упроченію пріобр'єтеннаго, въ предізлахъ достигнутыхъ результатовъ и границахъ, существовавшихъ во время великаго царствованія. Такъ, въ Малороссіи, послів нівсколькихъ колебаній, система чистой и простой анексіи, принятоя Петромъ I, восторжествовала надъ стремленіями автономистовъ. Въ январъ 1734 г., воспользовались смертью гетмана Апостола, чтобы отдать управление страной временной комиссіи, состоявшей изъ трехъ великороссовъ и трехъ малороссовъ. И, само собой подразумъвается, что временность продолжилась безконечно. Мъстное население дало усыпить себя объщаніями и не шевельнуло пальцемъ. Сначала много стараній было приложено для сохраненія наружнаго вида. Жителямъ Кіева было предоставлено выбирать себѣ голову: хотя принимались необходимыя предосторожности, чтобы выборъ паль на русскаго, преданнаго правительству. Иногда истина проскальзывала, какъ въ 1739 г., изъ устъ Миниха, который во время засъданія верховнаго суда, происходившаго въ Глуховъ, угрожалъ судьямъ Сибирью, кнутомъ, висълицею, а когда ему указали на законъ, воскликнулъ: "Плуты его выдумали, и плуты имъ пользуются!" Дёло шло объ одномъ изъ его помъстій. Но коллеги фельдмаршала вообще держались скромнве.

Труднъе была задача на востокъ обширной имперіи, на границъ Урала. Тамъ столкнулись съ упорнымъ сопротивле-

ніемъ дикихъ инородцевъ, одинаково непокорныхъ силъ и убъжденію. Пробовали завладъть ими, вооруживъ киргизовъ противъ башкиръ, и эта политика нѣкоторое время удавалась Кириллову, присланному построить крипость на берегахъ Оры—будущій Оренбургь. Въ 1735 г. этоть энергичный. но жестокій начальникъ края мечталь уже покорить Ташкенть съ будущимъ русскимъ Туркестаномъ и открыть Россін дорогу въ Индію. Возмущеніе башкировъ положило конецъ этимъ честолюбивымъ мечтамъ. Въ сраженіи съ драгунскимъ полкомъ они убили полковника и захватили обозъ. Для ихъ усмиренія прислали А. И. Румянцева, который, какъ сторонникъ гуманныхъ мфръ, поссорился съ Кирилловымь, и мятежь, на время подавленный, снова вспыхнуль, благодаря этимъ несогласіямъ. Въ Петербургъ оправдывали Кириллова, но карательная и разрушительная экспедиція, произведенная въ 1736 г. съ неумолимой суровостью, не помѣшала опаснымъ выступленіямъ со стороны побѣжденныхъ. Посл'в новой попытки, предпринятой съ н'вкоторымъ усп'вхомъ Татищевымъ, въ 1737 г., князь Урусовъ въ 1740 г. столкнулся съ новымъ возстаніемъ.

Еще далъе, на востокъ, царствование Анны принесло новое торжество политики распространения: первое китайское посольство, въ отвъть на посольство Владиславича (см. выше). Оно было отправлено къ Петру II, но прибыло въ Москву только въ февралъ 1731 г., послъ смерти царя. Повидимому, его миссия была простой любезностью. Тредьяковский, въ одной изъ своихъ одъ, приписывалъ ему, правда, намърение просить Россию, чтобы она не смотръла на Небесную имперію какъ на данницу. Это было забъганиемъ впередъ! Но мысль поэта—любопытный признакъ полноты, какой достигли въ національномъ сознаніи понятія подобнаго рода.

Нельзя упрекать нѣмцевъ, называвшихся Остерманомъ или Минихомъ, въ препятствованіи такимъ стремленіямъ. Эмиссаръ, поддерживавшій въ это время сообщеніе между Петербургомъ и Пекиномъ, наблюдая за ходомъ каравановъ по теперешнему Средне-Азіатскому пути, не былъ русскимъ. Его фамилія была Лингъ. Имя говоритъ само за себя.

#### ГЛАВА ХІ.

# Дворъ и общество. — Смерть Анны I.

I. Утро при дворъ Анны Іоанновны.—Картина живописца Якоби.—Двъ стороны царскаго жилища. — Интимная внутренность. — Обитатели. — "Звъринецъ".-Слуги и шуты.-Придворные шуты во Франціи и въ Россіи.—Шико и Балакиревъ.—Князь Квасникъ.—Его свадьба.—Ледяной домъ.-Наружное убранство.-Разрывь съ традиціями.-Подражаніе западнынь образцамь. — Организація двора. — Пріемы. — Балы. — Театръ.-Новая роскошь.-Остатки грубости нравовъ подъ европейскимъ лоскомъ. Нравы и чувства. П. Общественный строй. Простой народъ и аристократія.—Переходная эпоха.—Старые и новые типы.— Василій Головинъ.—Его карьера и удаленіе.—Наследственная эксцентричность.-Причины непосредственныя и отдаленныя.-Нарушение моральнаго равновъсія.—Въковая отчужденность. — Отсутствіе между слоями общества.—Ихъ антагонизмъ.—Отсутствіе руководящаго принципа. - Преобразовательный введенный ферменть, реформой.-Стремленіе къ эмансипаціи.—Дъйствіе въ обратномъ смыслъ законодательныхъ мфропріятій. Окончательное установленіе крфпостного права. Какъ оно содъйствовало развитию мъстнаго самоуправления въ народной средь. Общій балансь. Бользнь Анны Іоанновны. Вопрось о престодонаследіи и регентстве. — Интриги Бирона. — Двусмысленное поведеніе Остермана.—Вмішательство Миниха.—Объявленіе фаворита регентомъ. - Смерть императрицы.

I.

Художникъ Якоби выставиль въ Петербургѣ, лѣтъ тридцать тому назадъ, очень любопытную картину, изображавшую угро при дворѣ Анны Іоанновны въ 1740 г. Уже страдавшая болѣзнью, которая вскорѣ свела ее въ могилу, императрица лежитъ въ постели. Жена Бирона подходить къ ней съ лѣкарствомъ. Фаворитъ стоитъ у изголовья въ небрежной позѣ, чистя ногти. Ушаковъ нагнулся къ уху государыни, со-

общая новости тайной канцеляріи. Калмычка-карлица, Буженинова, сидя на полу, около кровати, следить глазами придворными шутами, играющими посреди комнаты въ чехарду. На спину согнувшагося пополамъ старика, князя А. М. Голицына, вспрыгнуль его товарищь по колпаку, князь Волконскій, который, въ свою очередь, служить подставкой для веселаго лица Балакирева, между тъмъ играющій, графъ Апраксинъ, неловко растянулся на полу. Около двери одинъ изъ соперниковъ Балакирева, Педрилло, упражияется на скрипкъ, другой, д'Акоста, подбодряеть играющихъ ударами кнута, и въ этомъ ему помогаетъ маленькій Биронъ. Анну, повидимому, зрѣлище не веселить, но окружающее ее общество хохочеть во все горло. Мы видимъ здѣсь красавицу Наталію Лопухину, предназначенную въ близкомъ будущемъ такой ужасной участи, а около нея графа Левенвольде, ея любовника, а также принцессу Гомбургскую. Она оторвалась оть карть, чтобы похлопать въ ладоши, а далже, въ глубинж, другая группа, - гдж видны будущая регентша Анна Леопольдовна, маркизъ де-ла-Шетарди и Лестокъ, раздъляющие ихъ восторгъ. Въ сторонъ графъ Минихъ и князь Трубецкой одни сохраняють важный видъ, очевидно бестдуя о дтлахъ. Въ углу, рядомъ съ клтткой съ попугаями, съ скромнымъ, терпъливымъ видомъ, поэтъ Тредьяковскій ожидаеть слушателей для новой оды, рукопись которой онъ держить. Но даже сидящіе съ нимъ рядомъ: черемиска въ національномъ костюмъ и негритенокъ, не обращають никакого вниманія на его тщедушную особу. Однако, она, повидимому, не ускользнула отъ остраго взгляда последняго лица, которое, остановившись на порогѣ, окидываеть все собраніе неодобрительнымъ взглядомъ. Это Волынскій.

Обстановка довольно точная и требуеть отъ меня лишь нѣсколько пояснительныхъ словь. Дѣйствіе происходить въ новомъ Зимнемъ дворцѣ. Послѣ коронаціи Анна сначала жила въ Кремлѣ, въ довольно комфортномъ помѣщеніи стариннаго Потѣшнаго дворца, расположеннаго тамъ. Съ наступленіемъ лѣта она переѣхала въ Измайлово, а въ это время въ Кремлѣ же, по сосѣдству съ арсеналомъ, итальянскій архитекторъ, Растрелли, выстроилъ новый деревянный дворецъ, названный Анненгофомъ. Императрица поселилась въ немъ въ октябрѣ 1730 г Но скоро Головинскій домъ съ Петровскимъ паркомъ, гдѣ она иногда устраивала празднества, такъ ей понравился, что она приказала Растрелли построить по сосѣдству другой деревянный Анненгофъ, который былъ готовъ къ лѣту слѣдующаго года и гдѣ она провела даже зиму, до переѣзда въ Петербургъ, въ 1732 г., потомъ она въ Москву уже не возвращалась. Въ Петербургѣ она поселилась въ домѣ графа Апраксина, подаренномъ адмираломъ Петру П. Она сильно его расширила и превратила въ дворецъ, названный новымъ Зимнимъ дворцомъ, а старый, гдѣ умерли Петръ I и Екатерина I—современный Эрмитажъ,—былъ предоставленъ придворному штату \*).

Оба жилища вскоръ наполнились многочисленными обитателями. Частный штать императрицы, установленный по образцу тогдашнято барскаго обихода, только въ большемъ размъръ, удвоился по европейскому образцу. Въ первомъ больше всего мъста занимали животныя, въ особенности птицы, воспитываемыя и дрессируемыя нъмцемъ Варлендомъ. Иногда для ея величества вдругъ требовалась сотня соловьевъ, пятьдесять зябликовь, пятьдесять овсянокь, пятьдесять снегирей, пятьдесять лесныхъ канареекъ, пятьдесять чижей и двъсти коноплянокъ. Попуган, менъе многочисленные, пользовались особымъ уваженіемъ. Клётки виднёлись почти во всёхъ покояхъ дворца, а въ одномъ изъ внутреннихъ садовъ, въ "звъринцъ", содержалось еще большее количество пернатыхъ, которыхъ иногда выпускали на свободу и въ которыхъ императрица стръляла изъ ружья или изъ лука. Подъ угрозой каторжныхъ работь была воспрещена охота на пространствъ тридцати версть въ окрестностяхъ столицы. Для придворныхъ охотъ собирали со всей Россіи медвѣдей, волковъ, кабановъ, оленей, лисицъ. Въ 1740 г. Москва выслада Петербургу шестьсоть живыхъ зайцевъ, и въ томъ же году князь Кантемиръ купилъ въ Парижв для государыни тридцать четыре пары таксь, за тысячу сто рублей, тогда какъ князь Щербатовь пріобрель въ Лондоне шестьдесять три

<sup>\*)</sup> Забълниъ, Исторические очерки, 1873, П, 419.

пары собакъ гончихъ, борзыхъ и лягавыхъ. Съ 10 іюня по 26 августа въ спискѣ добычи, убитой только ея величествомъ, значилось: девять оленей, шестнадцать козуль, четыре кабана, волкъ, триста семьдесятъ четыре зайца, шестьдесятъ восемь дикихъ утокъ и шестнадцать морскихъ птицъ \*). Мечтая всегда произвести въ Россіи революцію или возложить на свою голову корону, Волынскій, по должности оберъегермейстера, не отказывался оть заботь о царской псарнѣ.

Въ покояхъ сука Цитринка пользовалась уходомъ родовитаго князя, а придворный уставъ перечислялъ качества и количества блюдъ, приготовляемыхъ для нея царскими кухнями и отпускаемыхъ подъ квитанцію.

Что касается людского персонала, то штать мужской и женскій принадлежать ко всёмь слоямь общества. Карлики и карлицы, горбуны и калѣки обоего пола, вь большомь количестве, на что указывають ихъ прозвища (Безножка, Горбушка), жили рядомь съ шутами и шутихами, дураками и дурами, калмыками, черемисами, неграми. Всё эти лица держали себя съ большой развязностью съ лицами, посёщавшими дворь, но были подчинены по отношенію къ императрицё довольно строгому этикету. Послё болтовни, длившейся нёсколько часовь, Чернышевой, самой болтливой, а потому пользовавшейся особой благосклонностью, случалось такъ уставать, что она не могла держаться на ногахь. "Облокотись на столь, Авдотья Ивановна",—скажеть тогда ей милостиво государыня,—,,эта дёвка тебя закроеть вмёсто ширмь, и я ничего не увижу".

Игра въ чехарду составляла, какъ извъстно, часть обычныхъ развлеченій, въ которыхъ участвовали даже во Франціи царедворцы XVI въка, а съ точки зрѣнія нравовъ, здѣсь должно постоянно подразумѣваться отступленіе назадъ, по крайней мѣрѣ на два столѣтія. Шико былъ настоящимъ джентльменомъ. Выходки, которыя выдѣлывали его русскіе собратья при дворѣ Анны Іоанновны, даже разсматриваемыя въ такой исторической перспективѣ, поражають особенно грубымъ и пошлымъ характеромъ. Шико, можеть быть, обязанъ

<sup>\*)</sup> Карновичъ, Разсказы, 284 стр.

легендв или Дюма-отпу доброй частью ума, проницательнаго и остроумнаго. Я не воображаю, чтобы Генрихъ IV восхищался проказами, какими Балакиревь и его сотоварищи умъли потъщать Анну Іоанновну. Одна изъ самыхъ обычныхъ состояла въ томъ, чтобы състь на корточки при проходъ государыни въ церковь и кудахтать, какъ курица, снесшая яйцо. Случалось также, что императрица приказывала нъкоторымъ дуракамъ стать вдоль ствнъ, повернувшись спиной, а другіе должны были награждать своихъ товарищей пинками. Результатомъ этого часто бывали кровопролитныя драки. Кровь Шико лилась на иномъ полъ брани. Подражая богохульнымъ фантазіямъ своего дяди, государыня придумала для членовъ шутовского братства орденъ св. Венедикта, значки котораго напоминали знаки отличія Александра Невскаго. Несмотря на свое еретическое происхожденіе, Генрихъ IV не дошелъ до этого.

Офиціально шутовъ было шесть: Балакиревъ и д'Акоста, составлявшіе часть наслёдства Петра Великаго; новый чужеземный шуть, Педрилло, и три представителя высшей мѣстной аристократіи: Апраксинъ, Волконскій и Голицынъ. Шико былъ только гасконскимъ дворяниномъ, но въ Россіи ту же должность занимали члены княжескихъ фамилій. У Іоанна Грознаго былъ дуракомъ князь Гвоздевъ, котораго онъ убилъ забавляясь, и вполнѣ естественно, въ виду общей тенденціи своей политики, что Анна, въ этомъ отношеніи, еще болѣе подчеркивала традиціи. Тѣмъ болѣе, что, какъ вездѣ, въ должности этой, по мѣстнымъ понятіямъ, не заключалось ничего унизительнаго. Нѣкій Иванъ Андреевичъ Жировой-Засѣкинъ даже получилъ дворянство въ 1676 г. за услуги. оказанныя въ этой должности \*).

Валакиревъ принадлежалъ по происхожденію къ мелкому дворянству. Ранѣе онъ быль послушникомъ въ монастырѣ, а въ 1718 г. прибылъ въ Петербургъ учиться инженерному искусству, но сумѣлъ только пристроиться къ челяди Екатерины I, гдѣ Монсъ пользовался его посредничествомъ, для

<sup>\*)</sup> Ровинскій, Словарь гравированных портретову, 1889, IV, стр. 510.

обдёлыванія своихъ дёлишекъ. Отмётивъ его за его веселый нравъ, Петръ I отправиль его въ застёнокъ, гдё ему пришлось подъ кнутомъ расплачиваться за свои услуги прекрасному камергеру. Екатерина I вернула его съ каторги, а Анна I назначила на должность, гдё ему предстояло прославиться. Но большинство анекдотовъ, циркулирующихъ на его счетъ, вымышлены или заимствованы изъ исторіи шутовъ польскаго двора.

Д'Акоста, португальскій еврей, началь свою карьеру маклеромъ въ Гамбургѣ, потомъ перешель на службу русскаго посла въ этомъ городѣ, который увезъ его съ собой при возвращеніи въ Россію. Какъ большинство своихъ соотечественниковъ, онъ говориль на многихъ европейскихъ языкахъ, чѣмъ обратилъ на себя вниманіе Петра. Приблизивъ его къ своей особѣ, царь развлекался съ нимъ диспутами о сравнительномъ достоинствѣ ветхаго и новаго завѣта.

Педрилло, действительное имя котораго Петръ Мира, уроженець Неаполя, прибыль въ Петербургь въ качествъ комическаго пъвца и первой скрипки итальянской оперы. Поссорившись съ капельмейстеромъ, онъ нашелъ убъжище въ толпъ шутовъ, и Анна, кромъ того, сдълала его своимъ любимымъ партнеромъ за игорнымъ столомъ. Онъ обыкновенно держалъ банкъ для государыни, нажилъ при этомъ состояніе и воспользовался имъ, чтобы удалиться. У него была очень некрасивая жена. "Правда ли, что ты женать на козв?",-спросиль у него однажды Биронъ.--,,Правда, и на-дняхъ ей предстоить родить. Надъюсь, что ваша свътлость удостоить ее своимъ посъщениемъ и не забудеть обычнаго подарка на зубокъ новорожденному". Анна пожелала, чтобы къ нему отправился весь дворъ, и, въ назначенный день, застали Педрилло въ постели, рядомъ съ козой въ пышномъ нарядь, въ кружевахъ и лентахъ. Шутъ исполнялъ также порученія императрицы: приглашеніе итальянскихъ півцовъ и півиць, покупку драгоцівнностей и дорогой мебели за-границей. Въ 1735 г., когда итальянцы заняли Тоскану, онъ написаль, отъ имени императрицы, Гастону Медичи, объщая ему пятнадцатитысячный отрядъ, съ авангар домъ изъ казаковъ и калмыковъ, въ обмѣнъ на соотвѣтствующее количество данцигской водки, "самой крѣпкой" — добавляеть онь, — "той самой, которою ваша свѣтлость имѣли обыкновеніе напиваться въ Богеміи". Въ то же время, чтобы помочь въ денежныхъ затрудненіяхъ, угрожавшихъ свергнутому герцогу, онъ предлагалъ ему продать крупный брилліанть, который желала имѣть императрица, и, по крайней мѣрѣ, эта часть переписки была абсолютно серьезной.

Я остановился на минуту на этихъ фигурахъ, потому что онъ составляють одно съ умственной и нравственной средой, въ которой онъ развились. Фигуры трехъ остальныхъ тогдашнихъ шутовъ въ этомъ отношении еще болъ поучительны.

Князь Никита Федоровичь Волконскій занималь видное положеніе при Петрѣ I и Екатеринѣ I, благодаря своей женѣ, Аграфенѣ Петровнѣ Бестужевой, умной, честолюбивой и энергичной личности, о которой я уже упоминаль. Въ то время послѣдняя возбудила противъ себя неудовольствіе Анны Іоанновны, въ чемъ ей пришлось такъ сильно раскаиваться, послѣ неожиданнаго возвышенія бывшей герцогини Курляндской, что она умерла съ горя въ 1732 г. Анна тогда заставила вернуться въ Петербургъ ея мужа, который жилъ въ деревнѣ, гдѣ по своему слабоумію онъ дѣлаль массу сумасбродствъ, и въ видѣ милости, назначила его для увеселенія себя. Такъ какъ онъ старательно исполняль свои обязанности, она поручила ему еще надзоръ за Питринкой, не лишая камергерскаго сана.

Графъ Алексви Петровичь Апраксинъ, племянникъ адмирала, сорагника по оружію Петра I, быль обязань милости такого рода соединеніемъ въ себв камеръ-юнкера, полученнаго имъ еще при дворв Екатерины I, съ должностью, въ которой онъ блисталъ рядомъ съ Педрилло. Повидимому, онъ весьма хорошо здѣсь освоился, получая довольно значительныя щедроты изъ суммъ Преображенскаго полка, переносившаго съ своей стороны дѣлежъ безропотно. Женатый на Голицыной, онъ имѣлъ тестемъ князя Михаила Алексвевича, внука несчастнаго возлюбленнаго Софіи. Пегръ І разжаловалъ послѣдняго въ рядовые, и онъ съ большимъ трудомъ добился чина маіора. Овдовъвъ въ 1729 г., послѣ своей первой жены, урожденной Хвостовой, Михаилъ Алексвевичъ Го-

лицынъ получилъ разръшение на заграничное путешествие, влюбился въ итальянку низкаго происхожденія и перешелъ въ католичество. По возвращении въ 1732 г., онъ незамътно проживаль въ Москвъ, скрывая жену и свое возвращеніе. Его приключение въ концъ-концовъ получило огласку, и Голицыны разразились криками возмущенія. Изъ любопытства Анна пожелала видъть виновнаго, пришла въ умиленіе отъ его глупости и вручила ему пальму первенства среди своихъ патентованныхъ забавниковъ. "Онъ всъхъ ихъ побиль!"-писала она съ энтузіазмомъ Салтыкову, благодаря его за присылку такого безподобнаго экземпляра. вамъ попадется второй такой же, не забудьте меня извъстить!" Женитьба и совращение новаго шута были объявлены недъйствительными, и онъ никогда больше не видълъ свою итальянку. Въ 1735 г. последняя находилась въ Москвъ, въ крайней бъдности, не имъя трехъ рублей, чтобы заплатить за квартиру въ годъ, и говорила одному посттителю: "Если бы чорть даль мив денегь, я отдала бы ему душу". Черезъ годъ чорть явился подъ видомъ Ушакова, и она безследно исчезла. Сынъ, котораго она имела отъ мужа, въроятно умеръ ребенкомъ, потому что о немъ нътъ упоминанія ни въ одной генеалогіи. Отецъ же исполняль двойную обязанность при дворѣ Анны Іоанновны, подавая государынѣ квась. Отсюда прозвище "Князь-квасникъ", которое дали ему еще даже въ офиціальныхъ документахъ.

Эти профессіональные шуты находили себѣ многочисленныхъ подражателей и соперниковъ среди лицъ, посѣщавшихъ дворъ. Генералъ-лейтенантъ П. С. Салтыковъ отличался своимъ искусствомъ дѣлать изъ пальцевъ фигуры и вертѣть правой рукой въ одну сторону, а правой ногой въ другую. Анна Ивановна, прозванная Бужениновой, благодаря ея любимому кушанью буженинѣ, старая калмычка, страшно уродливая, не имѣла соперницъ по гримасамъ и кривляньямъ. Однажды въ шутку она выразила желаніе выйти замужъ. На слѣдующій день Голицынъ былъ предупрежденъ, что императрица нашла ему жену и что государыня принимаеть на себя расходъ по церемоніи. По этому случаю возникла мысль о знаменитомъ Ледяномъ домѣ, принадлежащая, кажется, Татищеву,

надъ исполненіемъ которой трудилась спеціальная комиссія, подъ предсёдательствомъ Волынскаго.

Зданіе изъ ледяныхъ глыбъ, поливаемыхъ горячей водой, было поставлено на Невѣ, между Зимнимъ дворцомъ и адмиралтействомъ. Длина его равнялась десяти саженямъ, ширина тремъ саженямъ и высота пяти саженямъ. На вершинѣ его была сквозная галлерея, украшенная колоннами и статуями. Крыльцо съ перилами, вырѣзанными изо льда, вело въ прихожую, освѣщенную четырьмя окнами, которая раздѣляла домъ на двѣ части: съ одной стороны находилась спальня съ большой кроватью, на которой занавѣски, матрацъ, одѣяло и подушки были также изо льда. Въ каминѣ пылали глыбы льда, облитыя керосиномъ.

Любопытно, что минеральное масло, какъ показываютъ современныя описанія этой царской фантазіи, употреблялось уже въ то время, хотя въ обыденный обиходъ оно вошло лишь въ половинъ XIX въка.

Уборная, обставленная такъ же, довершала эту часть аппартаментовъ. Въ другой была гостиная, гдв часы просвѣчивающимъ механизмомъ сквозь прозрачныя ледяныя ствики, игральный столикъ съ картами и марками, статуи и разнообразная мебель тоже выръзанная изо льда, создавали иллюзію роскошнаго убранства. Далве следовала столовая, съ богато изукрашеннымъ поставцемъ: съ посудой, чайнымъ сервизомъ и наборомъ всевозможныхъ блюдъ, сдъланныхъ также искусно изо льда и выкрашенныхъ въ натуральные цвъта. Передъ домомъ шесть ледяныхъ пушекъ и двѣ мортиры, на такихъ же лафетахъ, стрѣляли шестифунтовыми бомбами и шестидесятичетырехфунтовыми деревянными ядрами. Два дельфина извергали потоки горъвшей нефти. Слонъ выбрасывалъ струю воды въ двадцать четыре фута высоты и рычаль, для чего внутри его быль спрятань человъкъ. Двъ пустыя, освъщенныя изнутри пирамиды служили для показыванія комичныхъ и непристойныхъ картинъ, и такія же картины показывались въ окнахъ дома, блестяще освъщеннаго вечеромъ. Наконецъ, въ сосъднемъ

строенін, также выстроенномъ изо льда, была баня, куда допускалась публика \*).

Этому дому предстояло служить брачнымъ помъщеніемъ Голицына и невъсты, назначенной ему государыней. По приказу ея величества, всв національности, составляющія населеніе имперіи, были приглашены прислать своихъ представителей на свадьбу, которая состоялась 6-го февраля 1740 г. Послъ брачнаго обряда, совершеннаго, какъ всегда, въ церкви, двинулся кортежъ ряженыхъ, наподобіе того. какимъ любилъ забавляться Петръ І. Азіаты, черемисы, самобды, камчадалы, якуты, киргизы, калмыки, финны, одбтые въ свои національные костюмы, сидя на лошадяхъ, оленяхъ, быкахъ, собакахъ, козлахъ, свиньяхъ и играя на всевозможныхъ инструментахъ, ѣхали впереди клѣтки, укрѣпленной на спинъ слона, въ которой находились молодые. Подъ предводительствомъ Татищева, процессія прошла передъ царскимъ дворцомъ, по главнымъ улицамъ города и остановилась въ манежъ герцога Курляндскаго, гдъ былъ приготовленъ объдъ изъ напитковъ и кушаній, въ соотвътствіи съ національностью гостей. Тредьяковскій прочель сцену въстихахъ; передъ императрицей и ея дворомъ всевозможныя пары исполняли свои народные танцы; потомъ, съ наступленіемъ ночи, вновь составленный побздъ направился къ Ледяному дому, горвышему огнями, окруженному пламенемъ. Съ большими церемоніями, молодыхъ уложили спать. а у дверей была поставлена стража, чтобы пом'вшать имъ уйти до разсвета \*\*).

Князь-квасникъ и его супруга пережили это испытаніе. Послѣ смерти Анны, въ 1741 г., они получили разрѣшеніе уѣхать за-границу, гдѣ калмычка вскорѣ умерла, давъ своему мужу двухъ сыновей: князя Алексѣя, не оставившаго потомства, и князя Андрея, женатаго на Хитрово и сдѣлавшагося родоначальникомъ многочисленной семьи. Женатый самъ въ четвертый разъ на Хвостовой, отъ которой имѣлъ

<sup>\*)</sup> Крафтъ, Описаніе ледяного дома, 1741.

<sup>\*\*)</sup> Шубинскій, Историческіе наброски, 120—128; Нащекинь, Воспоминанія, Русскій Архивъ, 1883, 2-я часть, стр. 288.

трехъ дочерей, Квасникъ дожилъ до глубокой старости (1778 г.).

Таковъ быль московскій видь двора и удовольствій, которымь тамь отдавались,—прямое продолженіе старинной жизни Кремля, только въ болѣе широкихъ размѣрахъ и съ отнечаткомъ развращенности, чему Преобразователь подалъ примѣръ.

Другая сторона, благодаря естественному довершенію реформы, знаменовала окончательный разрывъ съ обычаями. отвергнутыми Петромъ, но которыхъ нельзя было избѣжать въ царствованіе женщины, вдовы німецкаго принца. Въ Митавъ Анна стремилась подражать въ широкомъ образъ жизни современнымъ нѣмецкимъ дворамъ, въ свою очередь сходившимъ съ ума оть Версаля. Въ Москвъ Лиріа увъряль. конечно, не безъ преувеличиванія, что роскошь, воспоминанія о которой у него осталось оть французскаго двора, была превзойдена празднествами, безпрерывно устраиваемыми государыней, со дня ея восшествія на престоль. Но ни у Петра ІІ, ни даже у Екатерины І не было двора, въ буквальномъ смыслъ этого слова, съ его сложной организаціей и депринятой коративной пышностью, ВЪ странахъ Петръ I уничтожилъ до последней возможности все, что составляло величіе и помпу его предшественниковъ, и ничего не даль вмёсто этого. Онъ жиль въ маленькомъ домикъ и совершалъ свои поъздки въ одноколкъ. За исключеніемъ нівсколькихъ должностей камергеровъ, все надо было создавать, и Анна не преминула это сдёлать. Она назначила множество придворныхъ чиновъ и пріемы въ опредѣленные дни; она давала балы и устроила театръ, какъ у короля. На празднества, по случаю ея коронаціи, Августь II прислаль ей изъ Дрездена нъсколько итальянскихъ актеровъ, и она поняла, что ей необходимо имъть постоянную итальянскую труппу. Она ее выписала въ 1735 г., и два раза въ нельлю ..интермедін "-чередовались съ балетами. Тамъ фигурировали воспитанники кадетскаго корпуса, обучавшіеся подъ руководствомъ француза, учителя танцевъ, Ландэ. Потомъ появилась итальянская опера съ семидесятью пъвцами и пъвицами, подъ управленіемъ композитора, француза Арагліа \*). Такъ какъ императрица не понимала по-итальянски, Тредьяковскій переводиль для нея тексть, и государыня слѣдила за спектаклемь съ книжкой въ рукѣ. Но даже эта помощь не пріохотила ее къ театру. Ея голова, какъ и воспитаніе, мало подходили къ художественнымъ формамъ развлеченій. Бирону пришла счастливая мысль пригласить еще изъ Лейпцяга нѣмецкую труппу, грубые фарсы которой пользовались успѣхомъ у императрицы, какъ онъ и ожидалъ. Особенно она смѣялась, когда на сценѣ появлялись розги. Но завязалась борьба между этимъ новымъ элементомъ и франко-итальянскимъ, покровительствуемымъ Рейнольдомъ Левенвольде, который хвастался своимъ изящнымъ вкусомъ. Смерть Анны упрочила окончательную побѣду за послѣдними.

Въ то же время въ высшихъ слояхъ общества начинала развиваться и распространяться необычайная роскошь. Одъяніе древнихъ бояръ было богато, но служило носколькимъ покольніямъ. Введя европейскій костюмъ, Петръ І подаль примъръ чрезвычайной простоты. При Аннъ появилась мода. Такъ какъ Биронъ любилъ только светлые цвета, а Левенвольде-золотыя вышивки, то начали разоряться, заказывая ихъ въ Ліонъ. Было запрещено прівзжать ко двору два раза въ одномъ и томъ же платъв. Старики, въ родв Остермана, появлялись въ розовыхъ камзолахъ. Тратя три тысячи въ годъ на платье, человъкъ выглядываль убогимъ, а платья г-жи Биронъ опънивали въ пятьсоть тысячь рублей. Въ стол'в была также введена невиданная до техъ поръ утонченность. При Петръ Великомъ простая (т.-е. водка) употреблялась въ обильномъ количествъ. Во время царствованія Анны сцены пьянства были р'єдки при двор'є. Он'є вызывали у нея слишкомъ непріятныя воспоминанія. Но французскія вина-шампанское и бургундское-начали чаще появляться на столь, вмъсть съ болье деликатными блюдами. Во многихъ домахъ былъ введенъ обычай держать открытый столь, и странно, что эта форма гостепріимства, будучи новой и западнаго происхожденя, приняла видимость

<sup>\*)</sup> Карабановъ, Происхождение русского театра, 1849, стр. 5-6.

національной оригинальности. Дома постепенно дѣлались обширнѣе, обставдялись англійской мебелью краснаго дерева, зеркалами и обоями. Роскошные экипажи, золоченыя кареты съ бархатной обивкой стали появляться чаще. Петръ І запретиль игру даже въ арміи. Анна, не любившая карты, считала необходимымъ имѣть свою партію, какъ королева имѣла въ Версалѣ. Она старалась проигрывать немного и никогда не брала выигранныхъ денегъ; но на сосѣднихъ столахъ рисковали цѣлыми состояніями. Въ концѣ своего царствованія она сама была испугана результатами, которые произвело внезапное вторженіе чужеземныхъ нравовъ, и старалась бороться съ нимъ издаваемыми законами. Золото и серебро были изгнаны изъ мужского и женскаго туалета. Но привычка уже усвоилась, и неумолимая мода находила остроумные способы не выпускать своихъ жертвъ.

Впрочемъ, изъ-подъ западнаго лоска проглядывали черты необразованности, грубости и дикости. На придворныхъ балахъ, несмотря на стараніе Ландэ, національная пляска чередовалась съ менуэтомъ. Гвардейскіе унтеръ-офицеры, съ своими молодыми женами, и даже нѣкоторые придворные отличались въ ней \*). На февральскихъ празднествахъ 1740 г., о которыхъ я упоминалъ выше, во время фейерверка, ракеты нарочно пускали въ ряды зрителей, и офиціальныя С.-Петербургскія Вѣдомости говорили объ этомъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: "Слѣпой страхъ овладѣлъ толпой; она заколыхалась и обратилась въ бѣгство, что послужило къ радости и забавѣ высокопоставленныхъ лицъ двора ея величества, присутствовавшихъ на празднествѣ".

Датскій путешественникъ Хавенъ упоминаеть о привычкѣ, которую имѣли русскія дамы того времени,—умываться растворомъ сандальнаго дерева въ водкѣ... и выпивать остатки. Разсказывають, что даже женщины изъ простонародья любили румяниться, и нерѣдко на улицахъ встрѣчались нищія, просившія двѣ копейки на румяна. Подражаніе французскимъ модамъ стало всеобщимъ, но лѣтомъ можно было встрѣтить "мадамъ", поднимающую обшитую

<sup>\*)</sup> Забълинъ, Исторические этюды, ІІ, 447.

позументомъ юбку, надъ голыми ногами\*). Этотъ путешественникъ не принадлежить къ числу хулителей всего. Такъ, онъ защищаетъ русскихъ крестьянокъ отъ обычнаго обвиненія въ неопрятности, которое ділалось тогда такъ же, какъ и теперь. Напротивъ, онъ находить ихъ более опрятными, чемъ крестьянъ другихъ странъ. Очень ленивы, спять послѣ обѣда, но красивы, крѣпки, преданы и послушны. Вообще о русскихъ онъ составилъ мнфніе, которое довольно точно выражено въ следующемъ анекдоте: французъ, немецъ и русскій пили вм'єсть, и въ стаканы ихъ попали мухи; французъ вылиль свое вино; нѣмець вынуль муху пальцами; русскій выпиль все, чтобы ничего не пропало. Русскій, добавляеть Хавенъ, болъе еврей, чъмъ всъ евреи, въ томъ смыслъ, что въ немъ больше, чъмъ въ какомъ-либо другомъ народъ развита коммерческая жилка. Дайте два рубля крестьянину, онъ тотчасъ откроеть лавочку и въ нъсколько дней удесятерить этоть капиталь.

Въ этомъ отношении его свидътельству противоръчить одинъ современникъ, авторъ очень интересныхъ записокъ. Во время пребыванія русскихъ войскъ въ Польшт, последній быль поражень неопрятностью солдать. Ихъ внешній видь, ихъ одежда и пища показались ему въ одинаковой мфрф "отталкивающими", и низшіе офицеры въ этомъ отношеніи мало отличались оть своихъ подчиненныхъ \*\*). Я допускаю со стороны поляка некоторую пристрастность; но наблюденія за последнее время дадуть возможность моимъ читателямъ ръшить этотъ вопросъ самимъ. Роскошь рядомъ съ нищетой и внѣшній блескъ, скрывающій грязь, до сихъ поръ еще остаются характеристическими чертами соціальной жизни въ славянскихъ странахъ. Въ царствованіе Анны, интимные правы даже въ наиболъе высшихъ кругахъ были далеки отъ утонченности, какъ и отъ всякаго действительнаго комфорта. Въ имъніи своего свекра, Наталія Долгорукая спала съ своимъ молодымъ мужемъ на съновалъ.

<sup>\*)</sup> Haven, Voyage en Russie, 1744, нъмецкій переводъ, стр. 98.

<sup>\*\*)</sup> Котовичъ, Воспоминанія, 1839; Ср. Кочубинскій, ук. соч., стр. 424.

Императрица не любила, чтобы напивались въ ея присутствіи. Но въ другихъ мѣстахъ празднества обычно переходили въ попойки, какъ прежде, и пьянство иногда становилось даже обязательнымъ. Въ маѣ 1732 г., описывая праздникъ, данный въ царскомъ московскомъ дворцѣ, въ годовщину коронаціи ея величества, Салтыковъ говоритъ, что все сошло хорошо, если не считать упрямства одного генерала, который отказывался пить, тогда какъ большая частъ гостей, между которыми фигурировала вся высшая мѣстная знатъ, военные, гражданскіе и духовные, со своими женами, была вынесена безъ сознанія \*).

Чувства, надо добавить, были одинаковы съ нравами. И этимъ объясняется покорность массы, съ которой переносилась дерзость какого-нибудь Бирона. Князь Шаховской возмущался казнью Волынскаго, но фаворить назначиль его полицеймейстеромъ, любезно его принялъ, предложилъ кофе, и благородное негодованіе исчезло какъ по волшебству. Послѣ смерти Бирона, пость начальника полиціи занялъ Наумовъ, а Шаховской согласился стать его подчиненнымъ. Самъ Татищевъ при случав исполнялъ обязанности полицейскаго и почти палача, когда не руководилъ маскарадами \*\*). И тотъ, и другой принадлежали къ избранному обшеству.

#### II.

Мы знаемъ очень мало о нравахъ простого народа въ эту эпоху. Свидътельства ръдкихъ современниковъ, обратившихъ свое вниманіе въ эту сторону, противоръчивы; а самъ онъ, будучи неграмотнымъ, не оставилъ никакого памятника, указывающаго на его жизнь, взгляды и чувства. Мы думаемъ, что они очень походили на то, что есть и сейчасъ въ губерніяхъ, наиболъе отдаленныхъ отъ центровъ цивилизаціи, т.-е. народъ стоялъ на весьма низкой ступени интеллектуальнаго развитія и нравственно былъ очень грубъ; всюду

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, ХХ, 221.

<sup>\*\*)</sup> Гольцевъ, ук. соч., стр. 18.

дикъ, ограниченъ и суевъренъ. Въ 1737 г., когда въ Москвъ вспыхнула заразная болъзнь, народъ приписалъ ее присутствію слона, котораго ночью ввели въ городъ \*); и Локателли, письма котораго считались отголоскомъ кружка Волынскаго, такъ объясняетъ эту черту: "Представьте себъ жителей этого большого города (Москвы) недавней колоніей лапландцевъ, самовдовъ и остяковъ, считающихся самыми глупыми народами съвера. Однако, не думайте, что такая параллель върна во всъхъ отношеніяхъ; московиты безконечно ниже всъхъ этихъ народовъ".

Принужденное Петромъ Великимъ стать грамотнымъ, т.-е. выучиться по крайней мъръ читать и писать, дворянство того времени, напротивъ, завъщало намъ многочисленныя записки, гдв искренно отразились его умь и характерь. Для этого класса царствованіе Анны было переходнымъ періодомъ. Въ его рядахъ мы видимъ еще старинныхъ вельможъ, носителей титуловъ, имфющихъ послф реформъ лишь историческое значеніе-стольниковъ и окольничьихъ,не согласившихся пожертвовать своими бородами, не знающихъ какъ будто ничего о Полтавъ, но разсказывающихъ о походъ на Чигиринъ, въ которомъ они принимали участіе при Өеодоръ Алексъевичъ. Они жили въ дворахъ, обыкновенно состоявшихъ изъ нижняго этажа, гдв помвщались кухня и кладовая, и второго этажа съ двумя только комнатами, раздъленными сънями. Въ одной изъ нихъ стольникъ жилъ лътомъ, а въ другой-зимой. Менъе зажиточные довольствовались еще болъе скромнымъ жилищемъ, состоявшимъ изъ двухъ комнатъ-кухни и жилого покоя. Болъе молодое покольніе состояло, безъ исключенія, изъ лицъ, служившихъ въ армін при Петръ. Они брились, одъвались по-французски, были образованы и имѣли болѣе широкіе взгляды, но не были менъе грубыми. Они болъе выносливы и закалены. Одинъ изъ нихъ былъ подъ Нарвой и вспоминаетъ, что царь соблаговолиль отръзать ему ножницами два пальца на рукъ, оторванные шведскимъ ядромъ и повисшіе только на кожъ.

Придать характерамъ и всему складу человъка подобный

<sup>\*)</sup> Даниловъ, Воспоминания, стр. 52.

особенный отпечатокъ могла только одна война! Прочтите записки Василія Васильевича Головина. Шестнадцати льть онъ долженъ былъ отправиться въ Петербургъ, чтобы тамъ подвергнуться со многими другими молодыми людьми того же званія какъ бы къ экзамену или смотру, подъ предсёдательствомъ самого царя. Вследствіе этого смотра, "меня грѣшнаго,-пишеть онъ,-на мою бѣду отправили въ заморскіе края", т.-е. въ Амстердамъ. Четыре года спустя, поучившись у голландцевъ, онъ поступилъ въ морскую академію, только что основанную въ Петербургв. Дисциплина тамъ была суровая. Строгій интернать. Въ классь надзиратель приходилъ съ бичемъ. Дневные и ночные караулы. За малъйшій проступокъ розги или кнуть, смотря по возрасту провинившагося. Въ случаяхъ вины болъе важной-прогнание сквозь строй-два, три раза по всему полку, а въ полку было три тысячи человъкъ. Учение не трудное, но затруднявшееся схоластическими пріемами и новизной офиціальнаго языка, который сами профессора понимали только наполовину. Василій Васильевичь забольть оть всего этого, получиль отпускъ на годъ, женился, а затемъ снова долженъ быль вернуться въ школу и пробыть тамъ еще пять лёть. Въ 1720 г., благодаря неусыпнымъ хлопотамъ и вліянію родственниковъ, онъ получилъ должность камеръ-юнкера при Екатеринъ I. Но вскоръ, будучи замъщанъ въ одну придворную интригу, онъ быль арестовань, подвергнуть пыткв, потомъ до 1725 г. сосланъ. Восшествіе на престолъ Екатерины І вернуло ему свободу, но въ 1736 г. онъ попалъ снова въ руки Ушакова. Онъ познакомился съ дыбой, кнутомъ, горячими угольями, прикладываемыми къ окровавленному тёлу, и чисткой ногтей раскаленными булавками. "Такого-то числа, - записалъ онъ, - мнъ гръшному почистили ногти и искальчили меня". Посль чего прибавляеть: "Слава Богу, теперь мы спасены". Это значить, что за огромную сумму его женъ удалось получить для него разръшение уъхать въ его имѣніе, Новоспасское.

Въ этомъ мирномъ уголкѣ, гдѣ теперь протекала его жизнь, онъ представлялъ любопытную смѣсь европейской культуры, суевѣрной набожности, подозрительной трусости

и вспышекъ дикости, граничившей съ помѣшательствомъ. Поднявшись до разсвѣта, онъ служилъ съ слугой утреню, затѣмъ выслушивалъ отчеты домоправителя, ключника, бурмистра и старосты, о которыхъ старая служанка должна была докладывать по неизмѣнному церемоніалу.—,,Во имя Отца, Сына и Святого Духа",—говорила она, отворяя дверь имъ, а они должны были отвѣчать: "Аминь". Она продолжала: "Входите съ кротостью, смиреніемъ, осторожностью и осмотрительностью, съ чистымъ сердцемъ и молитвою на устахъ, чтобы дать отчеть и получить приказанія господина. Кланяйтесь пониже его милости и смотрите въ оба".

— Слушаемъ, матушка.

Они переступали порогь, согнувшись вдвое, желали добраго здравія барину и каждый день слышали въ отвѣть:

— Добро пожаловать, други, не знавшіе пытки, казни, испытаній и наказаній. Все ли благополучно?

Тогда начинались доклады соотвътствующими выраженіями библейскаго оборота. Надо было, напр., доложить о любимой кошкв, затянувшейся въ петлв, тянувшись къ рыбв, предназначавшейся для барскаго стола. Говорили о ея преступленіи, скрывая ея смерть, и баринъ, подумавъ и снова, и снова вспомянувъ свое тяжелое прошлое, приказывалъ сослать виновную. Затъмъ одна женщина была приговорена къ тому же наказанію за то, что по ея неосторожности произошель пожарь. Вследствіе этого происшествія, Василій Васильевичь приказаль, чтобъ впредь вся дворня готовила себъ объдъ въ одной общей кухнъ. Такъ какъ дворни насчитывалось до трехсотъ человъкъ, то приказаніе было невыполнимо, но онъ ничего не хотълъ знать. Когда оканчивались доклады, подавали чай съ новыми, не менъе сложными церемоніями; потомъ Василій Васильевичь отправлялся къ объднь, плотно завтракаль, а скоро посль того садился за столь объдать. Торжественно благословленная священникомъ, семейная трапеза иногда состояла изъ сорока блюдъ и часто продолжалась три часа и болве. Каждое блюдо готовилось особымъ поваромъ, который подавалъ свое произведеніе самъ, съ глубокими поклонами. Прислуживали лакеи въ красныхъ камзолахъ и напудренные. По выходъ изъ-за стола, Василій Васильевичь ложился спать до слёдующаго утра. Но укладываніе тоже было сложнымь дёломь. Прежде всего онь приказываль закрыть ставни, и во время этой операціи должны читаться молитвы; тё, кто быль занять снаружи, отвёчали помогавшимь имь вь комнатахь. При слов'в аминь занав'вски спускались съ страшнымь шумомь. Тогда появлялись четыре утреннихь докладчика, чтобы получить новыя приказанія, которыя были всегда одни и тё же:

- Слушайтесь барина: сторожите, не спите до зари; обходите домъ; прилежно стучите въ колотушку, трубите въ рогь, трещите трещотками, бейте въ набатъ; по угламъ не зѣвайте; смотрите, чтобъ птицы не летали, чтобъ не кричали, маленькихъ дѣтей не пугали, чтобъ барской штукатурки не клевали, на крышахъ не сидѣли и по червякамъ не летали. Смотрите же, ребята!
  - Слушаемъ, батюшка!

Особыя распоряженія касались кошекъ Василія Васильевича. Ихъ было семь, и на ночь ихъ привязывали къ столу со столькими же ножками, и къ каждой кошкъ была приставлена особая женщина. Напомнивъ этимъ служанкамъ ихъ обязанность, которая состояла въ томъ, чтобы не дать ввъреннымъ имъ питомцамъ нарушить барскій покой, Василій Васильевичь закрываль глаза. Минуты, когда онъ задремлеть, поджидали, и тотчась снаружи подымался страшный шумъ трещетокъ и колотушекъ, который обыкновенно будиль его. Часто ему не удавалось уже заснуть болье и онъ проводиль ночь въ чтеніи жизнеописанія Александра Великаго, или его катали въ креслъ на колесахъ, и онъ повторялъ громко, переходя отъ фортиссимо къ піаниссимо: "Брать сатаны, отыди отъ мене; удались въ мъста пустынныя, въ лъса дремучіе, въ пучины, куда світь Божій не достигаеть!" Въ то же время онъ махаль гусинымъ крыломъ, чтобы отогнать нечистыхъ духовъ.

Такъ продолжалось больше сорока лѣть. Василій Васильевичь дожиль до 1781 г., никогда не нуждаясь въ очкахъ при чтеніи и разгрызая орѣхи зубами, пока въ одинъ прекрасный день его не поразиль ударъ. Онъ оставиль восемь сыновей и десять дочерей.

Такія эксцентричныя личности были обычнымъ явленіемъ въ той средъ. Встръчаясь до позднъйшаго времени, онъ воплощають въ себъ кастовыя черты. Демидовъ, или Демидычь, какъ запросто называль его Петръ Великій, знаменитый тульскій оружейникь, разбогат вшій и получившій дворянство въ царствование Преобразователя, былъ человъкъ очень ловкій и безъ претензій. Сынъ еще походиль на отца. Внукъ его, уже ставшій въ ряды аристократіи, переняль тотчасъ отъ нея склонность къ чудачествамъ. Онъ пригласивъ къ объду одно высокопоставленное лицо, бывшее проъздомъ въ Москвъ, и когда это лицо въ послъднюю минуту прислало извиненіе, онъ приказаль посадить на мѣсто неявившагося гостя свинью и самъ съ поклонами прислуживалъ ей\*). Это не помѣшало ему имѣть свой портреть въ одномь изъ ученыхъ учрежденій императрицы Екатерины ІІ, какъ благотворителя учрежденія, а московскій университеть считаль его однимъ изъ своихъ ревностныхъ покровителей.

Подобное явленіе отчасти объясняется нарушеніемъ нравственнаго равновісія, вызваннымъ слишкомъ быстрымъ поглощеніемь плохо согласованныхъ между собою цивилизующихъ элементовъ; но есть причины болъе отдаленныя и болъе глубокія: прежде всего, въ деспотизмів, выносимомъ съ одной стороны и проявляемомъ съ другой однимъ и темъ же классомъ; потомъ, въ въковомь отчуждения, въ которомъ эготъ классъ жилъ. Что бы ни говорили, не однъ только преобразованія произвели это отчуждение между высшими и низшими слоями общества, такъ ръзко бросающееся въ глаза еще и теперь. Оно, конечно, усилилось въ ту эпоху подъ вліяніемъ поверхностной быстронахватанной культурности, когда только верхніе слои общества получили отпечатокъ взглядовъ и нравовъ Запада. Но оно существовало всегда. Задолго до преобразованій, внутренній слой этого общества создаль пропасть между бариномъ и мужикомъ. Раздъленное между церковью, гдъ онъ проводилъ половину дня, и пирами, и охотой, существование перваго было совершенно чуждо второму, причемъ очень своеобразныя экономическія и общественныя условія исключали всякое обще-

<sup>\*)</sup> Шубинскій, ук. соч., стр. 215.

ніе между владѣльцемъ земли, являвшейся единственнымъ источникомъ богатства, и обрабатывающимъ эту землю. Баринъ съ одной стороны, рабъ—съ другой. Свободныхъ профессій не было. Не было третьяго сословія, которое, касаясь своимъ основаніемъ народныхъ массъ, а верхушкой высшихъ слоевъ общества, служило бы связующимъ звеномъ съ рабами. Привязанный къ землѣ, впряженный въ соху, приравненный къ рабочей скотинѣ, мужикъ не имѣлъ времени ходить къ обѣднямъ и вечернямъ, что составляло еще новую привилегію барина, и внесенное такимъ образомъ даже въ храмъ, это раздѣленіе и придавало ему еще больше рѣзкости.

Замѣтьте, что до XVII вѣка, среди постоянной политической и соціальной анархіи, это раздѣленіе соціальныхъ классовъ строго опредѣлялось правомъ сильнаго. Относящаяся къ IX вѣку, уже Русская Правда допускала, чтобы неоплатный должникъ дѣлался рабомъ заимодавца, чтобы человѣка неспособнаго прокормить самого себя постигала та же участь: на него надѣвали ключъ, какъ знакъ слуги. Въ XVII вѣкѣ, когда укрѣпившаяся прочно центральная власть справилась съ анархіей, законъ о податяхъ ввелъ, или, скорѣе, подкрѣпилътѣ же результаты. Чтобы владѣлецъ куска земли могъ платить слѣдуемый съ него налогъ государству, надо было, чтобы этотъ кусокъ земли былъ обработанъ—и явилось крѣпостное право, прикрѣпленіе къ землѣ со всѣми его послѣдствіями.

Здёсь не было никакого принципа, способнаго смягчить, ослабить создавшійся антагонизмъ. На Западѣ, церковь въ теченіе вѣковъ имѣла въ этомъ отношеніи, по меньшей мѣрѣ, умѣряющее вліяніе. Въ древней Московіи, какъ и въ современной Россіи, церковь до послѣдняго времени была только собраніемъ священниковъ и монаховъ, крупныхъ земельныхъ собственниковъ, а слѣдовательно, владѣльцевь массы крѣпостныхъ. Она никогда не представляла изъ себя ни интеллектуальнаго элемента, ни возвышающаго принципа. Священникъ Сильвестръ, самый просвѣщенный изъ духовныхъ лицъ своего времени, сводилъ религію къ исполненію богослужебныхъ обрядовъ. Загляните въ Домострой. Прочтите въ классическомъ романѣ Лѣскова описаніе сильно идеализированнато современнаго священника Туберозова: вы не найдете ни

единаго порыва къ добрымъ дѣламъ!\*). Другіе источники нравственности, ума, свободы, сильно развившіеся за послѣднее время въ Западной Европѣ, отсутствовали въ Россіи до начала XIX вѣка. Не было школъ. Не было литературныхъ теченій. Безмолвіе и мракъ.

Въ это, такъ построенное, общество реформа Петра Великаго, конечно, внесла сверху ферменть экономическаго, умственнаго и соціальнаго переворота; но только черезъ полтора въка, въ 1861 г., созръли плоды освобожденія: процессъ шелъ чрезвычайно медленно. Уже съ того времени въ общемъ опредёлилась эволюція, результатомъ которой должно было быть освобождение сословій; но одно только дворянство сначала воспользовалось ей, а положение крестьянина сначала только ухудшилось. Возложивъ на земельныхъ собственниковъ сборъ подушной подати, указъ 1731 г. противоръчилъ освободительной тенденціи, благодаря которой пять літь спустя дворянство должно было избавиться отъ ввиной военной службы. Помъщики могли оставаться дома; но, будучи отвътственными за уплату податей, они требовали, какъ необходимаго противовъса, болъе полнаго подчиненія тъхъ, кто, работая, позволять бы имъ выполнять ихъ новыя обязанности. И послъдовательные указы доставили имъ побъду, все болъе и болъе ставя крестьянина въ зависимость отъ земли, въ внъшній знакъ богатства, въ ходячую монету. Достояніе людей считалось душами крепостныхъ. Душами платили взятки. Но, даже и это, съ извъстной точки зрънія, было прогрессомъ: создался движимый капиталь. Ло тёхъ поръ само государство платило своимъ слугамъ землями, за неимъніемъ свободныхъ денегь, а владъльцы, въ свою очередь, раздавали ихъ монастырямъ, чтобы получить царствіе небесное. Но скоро на путь этого прогресса появилась скоро сознанная необходимость прикрѣпить элементъ богатства, подвижность котораго грозила отнять у земли ценность, получаемую ею только отъ него. И крвпостное право приняло, благодаря новымъ законодательнымъ мърамъ, ту отвратительную физіономію, которую мы ви-

<sup>\*)</sup> Валишевскій, *Русская литература*, стр. 397. Ср. Дитятинъ, Статьи по исторія русскаго права, 1895, стр. 497—530.

дёли въ дётствё и которую Радищевь такъ краснорёчиво отмётилъ въ своемъ разговорё съ крестьяниномъ, встрётившимся ему по дороге изъ Петербурга въ Москву:

- Какъ же ты успѣваешь доставать хлѣбъ, коли только праздникъ имѣешь свободнымъ?
  - Не одни праздники, и ночь наша.

Картина очень похожа на ту, изображение которой даеть одинъ современникъ войнъ Лиги, въ XVI в., во Франціи: "Недалеко отъ городовъ и укрѣпленныхъ мѣсть, крестьяне, которымъ посчастливилось раздобыть нѣкоторое количество ржи, собирались по трое и по четверо ночью, какъ совы, впрягались въ соху и, въ темнотѣ и молча, точно тати, сѣяли этотъ скудный посѣвъ"\*).

Но тогда было военное положеніе. Перенося въ нормальную жизнь происходившіе оть этого условія существованія и распространяя ихъ на самый многочисленный классь, въ то время, какъ привиллегированное меньшинство привыкало къ наиболѣе утонченнымъ формамъ современной жизни, Россія XVIII и XIX вѣка представляла вполнѣ возмутительное эрѣлище.

Всемірная поговорка: "Ніть худа безь добра", повидимому, получила въ этомъ случав неожиданное подтвержденіе. Изолируя крестьянина еще более, чемь быль изолировань самъ его баринъ, --потому что государство и дворъ заставляли последняго приходить въ соприкосновение съ внешними вліяніями-этоть режимь способствоваль созданію въ народной средв привычки къ самоуправлению и сравнительной независимости, подобныхъ которымъ не встрвчается нигдв, ни въ какое время, ни въ одной странъ Европы. Кромъ барщины, военной службы и податей въ сферѣ своихъ личныхъ или общественныхъ интересовъ крвпостной быль вполив предоставленъ самому себъ, хозяиномъ устраивать эту часть своей жизни по своему усмотрѣнію, и демократическій строй сельскихъ обществъ, представляющій одно изъ любопытныхъ явленій современной Россіи, происходить отъ этой исторической особенности, точно такъ же, какъ развитіе въ средв этихъ малень-

<sup>\*)</sup> Hanoteaux, Tableau de la France en 1614, 1898, crp. 332.

кихъ республикъ нѣкоторыхъ добродѣтелей, духа иниціативы и здоровой оригинальности національнаго характера, которымъ высшіе классы, повидимому, не одарены въ такой же степени \*).

Трудно приписывать Аннѣ Іоанновнѣ этоть косвенный, отдаленный результать. Съ общественной и экономической точки зрѣнія итогь этого царствованія Анны Іоанновны скорѣе выражается такъ: по ревизіи 1722 г. изъ шести милліоновъ жителей Великороссіи 172 тысячи, т.-е. 2,9%, принадлежали къ промышленному и торговому классу. Перепись 1742 и 1747 годовъ указываеть 195 тысячъ человѣкъ этой категоріи на шесть милліоновъ четыреста тысячъ, или 3%; т.-е прогресса почти никакого.

Я уже говориль, это царствованіе, всл'ядствіе причинь, которыя я пытался выяснить, было періодомъ топтанія на м'єст'є.

### III.

Анна слегла 5 октября 1740 г., чтобы больше не вставать. Вопросъ о престолонаследіи въ принципъ быль ръшенъ въ 1731 г. высочайшимъ манифестомъ, назначившимъ наследникомъ престола будущаго сына ея племянницы, имевшей всего тринадцать лъть и еще не выданной замужъ. Всъ подданные имперіи должны были присягать этому, еще не существовашему наслёднику. Мать его перешла въ православіе только черезъ два года послів этого, перемівнивъ свое Елизавета-Екатерина, а Христина, которое раньше, на Анну Леопольдовну. Въ то же время шталмейстеръ Карлъ Левенвольде, которому было поручено отыскать заграницей подходящаго жениха для нея, объезжаль германскіе дворы и, вернувшись, предложилъ маркграфа Карла прусскаго или принца Антона-Ульриха Бевернскаго изъ Брауншвейтского дома, зятя наслёдного принца Прусского. Его

<sup>\*)</sup> Cp. Von-der-Bruggen, Wie Russland Europaeisch wurde, 1885, crp. 449 n ca.

предпочтеніе было на сторон'я второго, и его мн'яніе взяло верхъ, несмотря на Остермана, который предпочиталь прусскаго принца.

Сношенія Россіи съ Брауншвейгскимъ домомъ, извѣстно, тогда раздѣлявшимся на четыре вѣтви: Бевернскую. Бланкенбургскую, Вольфенбюттельскую и Люксенбургскуювосходять къ браку Алексъя Петровича (въ 1709 г.) съ принцессой Вольфенбюттельской. Петрь I, Петрь II и сама Анна давали пособія съ того времени нікоторымъ членамъ этой семьи, очень нуждавшейся. Въ Антонъ-Ульрихъ не было ничего соблазнительнаго — ни ума, ни вижшности. Анна, увидавъ его, такъ была недовольна, что совсемъ не думала сившить осуществленіемъ плана, превлекшаго этого мало подходящаго принца въ Россію. Она содержала его, назначила его командиромъ кирасирскаго полка, съ которымъ онъ сдёлалъ турецкую кампанію и отличился подъ Очаковымъ, но не говорила о замужествъ съ нимъ племянницы, а послъ смерти Левенвольде его шансы, кажется, совствит пали. Биронъ относился къ Антону съ открытой враждебностью, что именно и способствовало возникновенію слуховъ о соперничествъ, о которыхъ я уже упоминалъ. Дъло приняло еще худшій обороть, когда австрійскій дворь, желая положить конецъ ходившимъ въ этомъ отношеніи слухамъ и пріобръсти несчастному Антону-Ульриху поддержку фаворита, задумалъ женить молодого Бирона; нашлась подходящая Вольфенбюттельская принцесса; предложили ее и получили отказъ. Очевидно, фаворить мѣтиль выше!

Впослѣдствіи, въ своей автобіографіи \*) онъ отрицаль, чтобы домогался для сына руки Анны Леопольдовны, и когда въ іюлѣ 1739 г. Анна Іоанновна почувствовала впервые приступы недуга—болѣзни почекъ, осложнившейся критическимъ возрастомъ, —который унесъ ее въ могилу, онъ, кажется, не препятствовалъ такъ долго жданному счастью принца Брауншвейгскато. Онъ оставался въ натянутыхъ отношеніяхъ съ молодой четой; но такъ какъ императрица желала заключенія этого союза—

<sup>\*)</sup> Buschings Magazin, vol. 9.

въроятно, за неимъніемъ лучшаго—то онъ не препятствовалъ, скрывая про себя истиные мотивы, руководившіе имъ.

Такимъ образомъ Анна Леопольдовна вышла замужъ за человъка, не пользовавшагося ея симпатіей и неимъвшаго опредвленнаго положенія. Одинъ Остерманъ стояль за то. чтобы ему сейчась же дали титуль великаго герцога, его мивніе не прошло. Входя въ возрасть, сама Анна Леопольдовна много теряла въ глазахъ своей тетки, не находившей въ ней ни красоты, ни ума. Это была толстая нъмка, довольно ограниченная, чувственная и апатичная, но безъ твии злобности. Въ сущности Анна Іоанновна выбрала ее, чтобы устранить Елизавету, которую она терпъть не могла; и этой причины было достаточно, чтобы она не измѣнила ничего въ своемъ первоначальномъ решеніи. Она только не торопилась привести его въ исполненіе. Въ 1740 г. родился сынь, окрещенный Иваномъ Антоновичемъ, которому, повидимому, суждено было со временемъ сдълаться царемъ въ Россіи. Императрица очень радовалась его рожденію и очень заботилась о немъ \*). Русскіе имѣли право спросить, почему этоть чистокровный німець, брауншвейгець по отцу, мекленбуржецъ по матери, связанный съ Романовыми только по бабкѣ, быль призвань управлять ими, и по какому праву Анна Іоанновна, сама царствовавшая по милости Голицына и четырехъ Долгорукихъ, могла назначить себъ преемника. Но кто бы могь оспаривать это? Итакъ, Иванъ Антоновичъ будеть императоромъ. Но кто будеть управлять за него? Ему было всего девять мѣсяцевъ. Анну Іоанновну, повидимому, это не озобочивало ни раньше, ни теперь. Она боялась смерти и избъгала всего, что могло напомнить ей объ этой мрачной развязкъ. Однако, вокругь нея всъ занимались этимъ вопросомъ. Вы легко себъ представите страхъ, охватившій всёхъ, когда болёзнь императрицы внезапно усилилась. Былъ поспъшно отправленъ верховой къ оберъ-гофмаршалу Левенвольде отъ Бирона. Оба нѣмца спрашивали другъ друга: "Что делать?" Не зная, что предпринять, они решили немедленно собрать Кабинеть. Но Остерманъ былъ по своему

<sup>\*)</sup> Хмыровъ, Графиня Головкина, стр. 189.

обыкновенію боленъ. Левенвольде бросился къ "оракулу" и привезъ совѣтъ, который не могь удовлетворить фаворита. Какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, вице-канцлеръ говориль долго, но невозможно было догадаться, что онъ хотълъ сказать, и, наконець, закончиль: "Если быть царемъ Ивану Антоновичу, такъ матери его надо быть правительницей, а при ней быть Совъту, въ которомъ можеть присутствовать и герцогъ". Тутъ прівхаль Черкасскій, а за нимъ новый члень Кабинета, замёнившій тамъ Волынскаго. креатура фаворита, Алексъй Бестужевъ-Рюминъ, уже награжденный за доносъ въ дёлё Милашевича мёстомъ посланника въ Копенгагенъ. Тъмъ временемъ фаворитъ говорилъ съ императрицей, но далеко не ушелъ. Государыня, которой онъ предложилъ назначить Анну Леопольдовну наслъдницей, въ виду малольтія ея сына, не хотьла видьть свою племянницу регентшей, говоря, что тогда тотчасъ же явится ея отецъ, который перевернетъ всю Россію вверхъ ногами. Объ Антонъ-Ульрихъ не могло быть и ръчи. Она считала его глупымъ. Однако, регентъ былъ нуженъ. Кого же выбрать?

Снова сочли нужнымъ обратиться къ Остерману за совътомъ, и на этотъ разъ къ нему отправились Черкасскій съ Бестужевымъ. Дорогой они разсуждали о нерѣшительности фаворита. Не значить ли это, что онъ желаетъ, чтобы выборъ палъ на него самого?—Отчего бы и не такъ?—сказалъ Черкасскій.—На самомъ дѣлѣ,—отвѣтилъ Бестужевъ. Однако, Остерманъ взглянулъ на это иначе. Назначеніе маленькаго Ивана было дѣломъ рѣшеннымъ, потому что онъ былъ объявленъ манифестомъ, и императрица хочетъ придерживаться его. Оставалось, слѣдовательно, только сдѣлать путемъ документа рѣшеніе оффиціальнымъ, и вице-канцлеръ брался его составить. А вопросъ о регентствѣ долженъ быть рѣшенъ волею государыни. Подданные, а особенно нѣмцы, не могуть въ это вмѣшиваться.

Продолженіе этой путаницы передается разнорѣчиво. Воть, повидимому, наиболѣе достовѣрный разсказъ. Вернувшись изъ дворца, Черкасскій и Бестужевъ нашли Бирона и Левенвольде еще спорящими, но съ Минихомъ въ качествѣ третьяго лица. Бестужевъ тотчасъ же передалъ, на какомъ рѣшеніи онъ и

Черкасскій остановились по дорогѣ къ Остерману; но какъ будто бы имя Бирона обожгло ему губы, и онъ поспѣшилъ добавить: "Разумѣется, не безъ ненависти будеть въ другихъ государствахъ, ежели обойти мать и отца". "Разумѣется",— повторилъ фаворитъ и ждалъ. Но никто не осмѣлился произнести и слова. Видя затрудненіе Бестужева и боясь быть скомпрометированнымъ, Черкасскій началъ шептать на ухо Левенвольде.

— Что вы шепчетесь, говорите громко!—сказалъ Биронъ.

И Черкасскій въ одно мгновеніе рѣшился. Регентство Бирона представляется ему желательнымъ со всѣхъ точекъ эрѣнія. Минихъ могь только одобрить, и дѣло было рѣшено этими тремя нѣмцами и двумя русскими иностраннаго происхожденія, которые распоряжались будущностью страны, какъ будто послѣдняя была ихъ собственностью, и которые всѣ пятеро говорили на иностранномъ языкѣ—единственномъ понятномъ будущему регенту.

Они должны были собраться на слѣдующій день, чтобы составить новый манифесть, и для этого совѣщанія они рѣшили посовѣтоваться съ другими знатнѣйшими людьми. Бестужевъ привезъ Ушакова, Трубецкого и Куракина. Но за ночь всѣ передумали. Самъ Биронъ теперь полагалъ, что надо приготовить императрицу къ мысли объ регентствѣ. Онъ чувствовалъ со стороны Миниха глухую враждебность, которая была еще опаснѣе. А "оракулъ" все молчалъ. Такъ что, наконецъ, вовсе и не стали говорить о немедленномъ рѣшеніи этой части вопроса и составили только манифестъ о назначеніи наслѣдникомъ престола Іоанна Антоновича.

Документь представили Аннѣ Іоанновнѣ. Она подписала его, знакомъ отпустила всѣхъ и удержала Бирона. Но въ этотъ моментъ произошелъ театральный выпадъ. Выходя изъ спальни и держась за ручку двери, Минихъ повернулся и сказалъ рѣшительнымъ тономъ:

— Милостивая императрица, мы согласились, чтобъ Биронъ быль нашимъ регентомъ,—мы просимъ о томъ.

Одинь изъ врачей императрицы, португалець Рибейра, только что увѣрилъ ее, что ей гораздо лучше и что она можеть выздоровѣть. Какъ ловкій дипломать, онъ придумалъ

эту демонстрацію, чтобы выйти изъ двусмысленнаго положенія и подладиться къ фавориту, не обязывая себя ни къчему.

Анна Іоанновна хранила молчаніе, но когда фельдмаршалъ вышелъ, она спросила:

- Что онъ сказалъ?
- Я не слышалъ, отвъчалъ Биронъ.

Онъ прекрасно видѣлъ, что плодъ не созрѣлъ. Но онъ не терялъ времени. Въ тотъ же день одинъ изъ его довѣренныхъ, баронъ Менгденъ, отправился къ Бестужеву. "Мы всѣ пропали, если Биронъ не будетъ регентомъ,—увѣрялъ онъ,—а самъ онъ просить объ этомъ не можетъ". Бестужевъ всю ночь составлялъ проектъ указа, удовлетворявшій фаворита, а такъ какъ на другой день діагнозъ Рибейры, повидимому, подтверждался, то самъ Остерманъ отправился во дворецъ и горячо поддерживалъ проектъ. Но на этотъ разъ Анна Іоанновна не спѣшила дать своей подписи. Она положила бумагу подъ подушку, отослала вице-канцлера и его коллегъ, ничего не сказавъ имъ о своихъ намѣреніяхъ, потомъ, оставшись съ глаза на глазъ съ Бирономъ, спросила его, какъ наканунѣ:

## — Тебѣ это нужно?

Онъ молчалъ, и она не прибавила ничего. Прошло нѣсколько дней, а она не возвращалась къ этому вопросу. Однако, временное улучшение ея здоровья прекратилось. По настоянию фаворита, Бестужевъ еще сочинилъ декларацию, въ которой Сенатъ и Военный Совѣтъ просили государыню обезпечить миръ странѣ, поручивъ регентство Бирону. Его стараніями, лица первыхъ двухъ классовъ приглашались небольшими группами, и Минихъ подалъ имъ примѣръ, первымъ подписавъ прошеніе, тогда какъ главный заинтересованный дѣлалъ видъ, что ничего не знаетъ.

— Что имъ всемъ надо? — спрашивалъ онъ.

Но и вторая бумага ушла подъ подушку императрицы, какъ первая. Анна Іоанновна не чувствовала приближенія смерти. Племянницъ, спросившей ее, не желаетъ ли она пособороваться, она отвъчала сердито: "Не пугай меня!" Напрасно Менгденъ пытался выдвинуть самого Антона-Уль-

риха или его жену, чтобъ они поддержали это якобы "всеобщее желаніе". Но и тоть и другой отказались, говоря, что они никогда не вмѣшивались въ государственныя дѣла. Самыя нелѣпыя извѣстія и предположенія ходили по городу. Мардефельдъ доносиль своему государю, что регенство будеть составлено по крайней мѣрѣ изъ двѣнадцаги человѣкъ; что фаворить, не попадя въ ихъ число, удалится въ Курляндію, и что Россія, къ великой выгодѣ своихъ сосѣдей, не будеть имѣть возможности вмѣшиваться въ дѣла Европы. Онъ уже видѣлъ новую Польшу на берегахъ Невы, и наслѣдникъ Фридриха-Вильгельма раздѣлялъ его радость.

Такимъ образомъ настало 16 октября, когда Рибейра и его товарищи объявили, что положеніе государыни безнадежно. Она послала за Остерманомъ, долго совъщалась съ нимъ, потомъ позвала Бирона и показала ему подпись, которую онъ дожидался. Нъкоторые говорятъ, что она въ то же время не скрыла отъ него, что она по ея мнѣнію подписала его погибель. По словамъ другихъ, будто она, напротивъ, сказала ему: "не бойся!" Слова, которыми обмѣниваются любовники, обыкновенно ускользають отъ историка, и я не ручаюсь за безусловную достовърность приведеннаго на основаніи свидѣтельства одного изъ дѣйствующихъ лицъ. Если онъ не привель словъ: "не бойся", то это, можетъ бытъ, потому, что онъ не зналь по-русски; но это обстоятельство могло быть также причиной того, что такихъ словъ ему вовсе не было сказано.

Отдавъ наслѣдіе Петра Великаго иностранцамъ, какъ она уже это дѣлала въ теченіе своего царствованія, Анна Іоанновна доказала въ послѣдній часъ, что въ ея жилахъ текла русская кровь. Она сумѣла умереть лучше, чѣмъ жила. На другой день послѣ разговора съ фаворитомъ, она позвала духовенство и просила читатъ отходную. Высокая фигура Миниха привлекла между присутствующими ея уже затуманившійся взоръ. Какъ будто желая примирить съ будущимъ регентомъ этого опаснаго врага, она обратилась къ нему въ послѣдній разъ со словами: "Прощай, фельдмаршалъ!"— "Простите всѣ!"—добавила она и испустила духъ.

## ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

# ДВА ЦАРСТВОВАНІЯ.

#### ГЛАВА ХІІ.

## Паденіе Бирона.

І. Возвышеніе бывшаго фаворита.—Мирное начало его регентства.—
Митніе современниковъ.—Мардефельдъ. ІІ. Первыя мтропріятія регента.—Милости.—Попытки сдтаться популярнымъ.—Враждебныя манифестаціи.—Борьба съ Брауншвейгской фамиліей.—Столкновеніе.—Видимая побтда регента.—Сближеніе съ Елизаветой.—Проекты союза съ Голштинскимъ домомъ.—Катастрофа. ІІІ. Минихъ у Анны Леопольдовны.—Подготовляемое покушеніе.—Ужинъ у регента.—Ночная неожиданность.—Заключеніе Бирона въ Шлиссельбургъ.—Его процессъ.—Смертная казнь, замтненная пожизненной ссылкой.—Въ Польштъ.—Въ Ярославлъ.—Переходъ Гедвиги Биронъ въ православіе.—Судьба Курляндскаго герцогства.—Возвращеніе Бирона въ Митаву.—Его отреченіе.—Смерть.—Его потомство.

#### I.

"Семнадцать лѣть деспотизма и девятимѣсячный ребенокъ, который можеть умереть кстати, чтобы уступить тронъ регенту!" Такъ характеризовалъ Мардефельдъ положеніе, созданное возвышеніемъ, показавшимъ, какъ невѣрны были его предположенія \*). Онъ ничего не зналъ, и это еще больше возбуждало его досаду. Онъ сравнивалъ Бирона съ Кули-Ханомъ, но, однако, находилъ въ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ его возвышеніе, нѣчто утѣшительное и возбуждающее надежды. "Принимая въ соображеніе, что онъ оскорбилъ

<sup>\*) 29</sup> октября 1740, Тайные берлинскіе архивы.

императорскую фамилю и принца Брауншвейгскаго въ частности, которому не позволилъ видѣть Ея Императорское Величество во время болѣзни больше одного раза; что нація его ненавидитъ; что тѣ, кто, повидимому, держитъ его сторону и способствовали его возвышенію, дѣлали это только по личному расчету, желая возстановитъ республиканскій образъ правленія, свергнувъ своего благодѣтеля, къ чему война со Швеціей доставитъ возможность... можно предположить, что онъ только потому вознесенъ фортуной такъ высоко, чтобы потомъ очутиться тѣмъ ниже... Всѣ возстановлены противъ узурпатора, и гвардейскіе солдаты открыто заявляють, что будутъ сносить регенство только до похоронъ ихъ матушки, а многіе говорять, что лучше передать (власть) оставшимся потомкамъ Петра I; всѣ простые солдаты стоять за царевну Елизавету".

Если върить этому пророку, предсказанный имъ такимъ образомъ переворотъ могъ совершиться тотчасъ же, по крайней мърѣ, въ пользу Антона-Ульриха, если бы, будучи лучше освъдомленнымъ, принцъ догадался воспользоваться расположеніемъ къ себъ гвардейскихъ офицеровъ. Но по совъту императорскаго посла онъ слишкомъ скромно отказался воспользоваться имъ \*).

Безъ сомнѣнія, надо считать, что такая досада, высказанная человѣкомъ, еще недавно мечтавшимъ о превращеніи Россіи въ другую Польшу, стоить панегирика новому правительству. Очевидно, Мардефельдъ считалъ его мало подходящимъ для осуществленія возложенныхъ на него надеждъ. Но, если дипломатъ и оказался болѣе дальновиднымъ въ своихъ настоящихъ предположеніяхъ о будущемъ столь неожиданно установленнаго правительства, то начинанія послѣдняго, повидимому, ничѣмъ еще не оправдали его предсказаній. Биронъ принялъ власть самымъ мирнымъ образомъ. Когда императрица испустила послѣдній вздохъ, онъ какъ бы погрузился на мгновеніе въ глубокую печаль, затѣмъ, выпрямивпись, распорядился достать указъ о регенствѣ. Покойница приказала запереть его со своими брилліантами въ ларецъ,

<sup>\*) 29</sup> октября и 19 ноября 1740 г. Ibid.

стоявшій возяв ея постели и ключь оть котораго быль у одной изъ ея приближенныхъ. Вице-канцлеру было поручено прочесть его; но такъ какъ слезы застилали ему глаза, то князь Трубецкой, генералъ-прокуроръ, долженъ былъ замвнить чувствительнаго старика, находившаго возможность хитрить даже со смертью. Его окружили, только одинъ принцъ Брауншвейгскій съ женой остались въ сторонѣ, какъ бы относясь безучастно къ происходившему.

— Значить, вы не желаете выслушать послѣднюю волю императрицы!—громко сказаль Биронь, обращаясь къ четѣ.

Антонъ-Ульрихъ вздрогнулъ, хотълъ было возразить, потомъ покорно присоединился къ слушавшимъ.

На следующій день малютку-Ивана перевезли съ большимъ торжествомъ въ Зимній дворецъ. Шествіе открывали эскадронъ гвардіи и регенть, пінкомъ шедшій впереди кресла, на которомъ несли кормилицу съ ребенкомъ на колъняхъ. Принцесса-мать следовала въ парадной карете съ Юліей Менгденъ, фрейлиной, сдълавшейся скоро ея фавориткой. И самъ Мардефельдъ долженъ былъ написать: "Всв русскіе отправились (въ Зимній дворецъ) поздравить регента, цълуя у него руку или мантію. Онъ заливался слезами и не могь произнести ни одного слова... Спокойствіе настолько полное, что такъ сказать, ни одна кошка не шелохнется" \*). Новый англійскій посоль Фингь съ своей стороны писаль, что полкъ, проважая по Гайдъ-парку, производилъ больше шума, чвмъ эта перемъна правленія \*\*). Что такъ происходило, это вполнъ естественно. Со времени Екатерины I верховная власть, какъ и царское жилище, казались доступными всвмъ. Туда входили, какъ на мельницу. Сенать назначилъ 500,000 рублей годичнаго жалованья регенту, постановивь именовать его высочествомъ. Впрочемъ, онъ пожелалъ, чтобы этотъ титулъ быль дань и Антону-Ульриху. Отець и мать императора должны были довольствоваться 200,000 рублей въ годъ. На ектеніяхъ быль установлень следующій порядокь: императорь, принцесса-мать, цесаревна Елизавета и регенть. Елизавета

<sup>\*) 1</sup> ноября 1740 г. Ibid. Ср. Архивъ Воронцова, XXV, 84.

<sup>\*\*)</sup> Сборникъ, LXXXV, 236.

напрасно протестовала. Нѣкоторые удивлялись, почему въ манифесть о назначени наследникомъ Анны Іоанновны Іоанна Антоновича братья последняго, родившеся отъ того же брака, имъли преимущество передъ дътьми, которыхъ могла имъть Анна Леопольдовна отъ другого брака. Такимъ образомъ, потомство Антона Брауншвейгскаго имъло преимущество надъ потомствомъ его жены, такъ что порывалась последняя связь, связующая династію съ домомъ Романовыхъ. Но развъ не дълалось это въ продолжении 15 лътъ? Предусмотрънъ былъ и случай, если бы регенть отказался оть своихъ обязанностей, и тогда члены Сената, Кабинета и Военнаго Совъта должны были замъстить его. О Синодъ не упоминалось ни слова. Однако, пришлось обратиться къ нему, чтобы онъ подтвердилъ титулъ высочества, данный регенту \*). Этотъ вопросъ о титулахъ озабочивалъ Мардефельда. "Называйте ихъ, какъ имъ вздумается", решилъ Фридрихъ, написавъ на поляхъ; Подевильсъ же придаль этому выраженію болъе дипломатическую форму\*\*). Императоръ оффиціально назывался Иваномъ III, какъ третій царь съ этимъ именемь, такъ какъ его предшественники до Ивана Васильевича носили титуль великихъ князей. Впоследствии его неправильно называли Іоанномъ VI.

#### II.

Сомнительный курляндскій дворянинь, такимь образомь, сдѣлавшійся на семнадцать лѣть, по вычисленію Мардефельда, неограниченнымь властелиномь Россіи, болѣе полнымь и законнымь, чѣмь Меншиковь, вчерашній фаворить и сегодняшній регенть не обладаль ничѣмь, чтобы оправдать свою судьбу способностями послѣдняго. Единственнымь его правомь быль позоръ Анны, безнаказанно возведенный до подножія престола, чѣмь она загрязнила колыбель, въ которой покоилась будущность имперіи. Его считали способнымь, но онь до сихъ

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХІ, 9.

<sup>\*\*)</sup> Рескриптъ отъ 19 ноября 1740. Тайные берлинские архивы.

поръ доказалъ это только въ придворныхъ интригахъ. Говорили, что онъ жестокъ; и, можеть быть, преувеличивали его долю отвътственности въ кровавыхъ драмахъ только что окончившагося царствованія. Передъ нимъ преклонялись, потому что онъ соединяль два элемента—самовластіе и грубую силу, сдфлавшіяся со смерти Петра Великаго принадлежностью верховной власти. Анна согласилась накинуть на плечи этого авантюриста порфиру, скроенную изъ занавъсей ея алькова; гвардія не думала противоръчить. И не безразлично ли было для этого войска, гдв офицера были немцы, что немець, по имени Биронъ, станетъ во главъ правительства, изъ-за котораго спорили въ продолжение десяти лътъ четыре или пять нъмпевъ? Бирона не любили; но откуда можно было взять человъка любимаго? Елизавету? Уже въ продолжении десяти лъть она еженедъльно мъняла любовниковъ, выбирая ихъ въ такихъ низкихъ слояхъ, что сама затруднялась бы сдёлать ихъ оффиціальными фаворитами. И чтобы обратить на себя вниманіе, ей надо было проявить энергію и честолюбіе. Она же, повидимому, отдавалась удовольствіямь, забывала обо всемь, и ее забывали. Между Остерманомъ, Минихомъ, Левенвольдомъ и другими, составлявшими противовъсъ его вліянію, Биронъ не всталъ во весь свой рость. Теперь его увидять за работой.

Онъ началь милостивыми актами, отмъняя приговоры о смертныхъ актахъ, смягчая наказанія, призвавъ обратно ко двору князя Александра Черкасскаго. Дальше слѣдовали распоряженія, клонившіяся къ исканію популярности: манифесть, предписывавшій строгое соблюденіе законовъ, и строгая справедливость въ примѣненіи правосудія; уменьшеніе налоговъ (на 17 коп. съ души); раздача шубъ въ зимнее время часовымъ. Бирона-фаворита упрекали въ развитіи роскоши, которая при Аннѣ разоряла придворное дворянство; Биронъ-регентъ запретилъ носить матеріи дороже 4 рублей за аршинъ\*).

Болѣе серьезныя задачи требовали его вниманія, какъ извнѣ, такъ и внутри, и неизвѣстно, оправдалъ ли бы онъ,

<sup>\*)</sup> Сводъ Законовъ, п. 8266.

занявшись ими, лестную характеристику Мардефельда. Онъ едва успълъ прикоснуться къ нимъ. Когда смерть Карла VI вызвала во всёхъ европейскихъ канцеляріяхъ оживленную дипломатическую деятельность, онъ попался на приманку въ виде гарантированнаго наслъдства Курляндіи, предложеннаго ему Пруссіей, и вступиль съ последней въ переговоры объ оборонительномъ союзъ, но оставилъ дъло неоконченнымъ. Онъ думаль о преобразованіи гвардіи, и мысль перевести дворянь, служившихъ въ ней простыми солдатами, офицерами въ пъхотные полки, замёнивь ихъ простымь народомь, нельзя назвать неудачной. Выполнение плана, вфроятно, предупредило бы государственные перевороты. Темъ временемъ, въ Петербургъ были призваны шесть пъхотныхъ батальоновъ и нъсколько драгунъ, какъ противовъсъ гвардейцамъ-при чемъ Минихъ объясняль последнимь, что это сделано для нихь самихь, чтобы облегчить ихъ службу. Регенть чувствовалъ необходимость оградить себя. И скоро онъ весь ушель въ эту заботу и малопо-малу вступиль на путь репрессій. Черезъ неділю Мардефельдъ имѣлъ удовольствіе видѣть, что "кошки" зашевелились, особенно среди офицеровъ. Гвардейскій полковникъ Пустошкинъ прівхаль къ Михаилу Гавриловичу Головкину, сыну бывшаго канцлера, находившемуся въ давнишней ссоръ съ Бирономъ, и предложилъ ему стать во главъ группы недовольныхъ, чтобы просить Анну Леопольдовну взять въ свои руки власть. Головкинъ отговорился подагрой, удерживавшей его въ постели, и послалъ офицера къ Алексвю Черкасскому. "Можетъ быть, что-нибудь и выйдетъ", -- думалъ онъ. Но эта группа существовала только въ воображении Пустошкина. По крайней мірь, она не иміла ни организаціи, ни программы. Нъсколько инвалидовъ конституціонной партіи 1730 г., нъсколько избътнувшихъ участи Волынскаго, глухо роптали, подыскивая человъка, который повель бы ихъ неизвъстно куда. Черкасскій зам'ятиль это, оціниль предпріятіе по достоинству, назначилъ заговорщикамъ свиданіе и-предалъ ихъ. Пустошкинъ съ нѣкоторыми сообщниками были наказаны кнутомъ, и объ этой попыткъ замолчали. Одинъ морякъ, Максимъ Толстой, взбудоражилъ еще публику, отказавшись отъ присяги регенту и смѣло высказавъ свое предпочтеніе Елизаветь. Биронъ просто отправиль его въ Оренбургъ. Онъ очень искусно берегъ царевну, чтобы противупоставить ее матери императора. Думали, что онъ намъревался женить на ней своего сына. Онъ отказывался принимать доносы, касавшіеся ея, и совершенно неожиданно назначиль ей пенсію въ 50,000 рублей. Но судебныя слъдствія по дълу Пустошкина или Толстого бросали тънь и на Антона-Ульриха, и между принцемъ и регентомъ началась борьба, скоро перешедшая въ смертельный поединокъ.

Было доказано, что отецъ императора благосклонно выслушиваль некоторыхь офицеровь, говорящихь ему, что регентство могло бы быть предназначено ему. Эти офицеры заявляли, что на указъ, которымъ власть отдавалась въ руки Бирона, не было подписи императрицы. Кабинетскій секретарь, Яковлевъ, какъ и всѣ, бывшіе при императрицѣ 10 октября, - число документа, утверждали, что она ничего не подписывала въ этотъ день. Мардефельдъ узналъ объ этомъ и торжествовалъ \*). Но и Биронъ также объ этомъ узналъ и поспѣшиль дъйствовать ръшительно. Отправившись къ Антону-Ульриху и его женъ, онъ настоятельно потребовалъ объясненій. Принцъ все отрицалъ и извинялся. Принцесса клялась, что ничего не слыхала, и, чтобъ лучше успокоить регента, даже проводила его до дома и посидъла у него два часа. Онъ этимъ не успокоился. На следующій день, 24 октября, созвавъ Сенать и Военный Совъть, онъ принудиль Антона-Ульриха явиться на это собраніе и выслушать новый выговоръ. Принцъ залился слезами; но когда бывшій фаворить сталь говорить, все повышая тонъ, онъ вспомнилъ о висвышей у него на боку шпагъ и положилъ на нее руку.

— Готовъ и этимъ путемъ съ вами объясниться!—воскликнулъ внѣ себя Биронъ.

Исходя изъ такихъ усть, вызовъ былъ настолько оскорбителенъ, что мужъ Анны Леопольдовны забылъ свою обычную робость, какъ и осторожность и далъ волю своимъ чувствамъ. "Да, ему говорили о низверженіи Бирона, и онъ съ удовольствіемъ слушалъ эти рѣчи; да, онъ съ удовольствіемъ привѣт-

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 8 ноября 1740. Тайные берлинскіе архивы.

ствоваль бы возстаніе, направленное къ тому, чтобы вернуть ему власть, захваченную низкимъ авантюристомъ..." Но его остановиль Ушаковъ:

— Еще одно слово, и вы заставите насъ, принцъ, поступить съ вами, какъ съ первымъ встръчнымъ.

Биронъ вызваль эту сцену только для того, чтобы получить отъ собранія, гдѣ она произошла, подтвержденіе своего авторитета, что казалось необходимымъ въ виду предшествовавшихъ событій. Онъ продолжалъ болѣе спокойнымъ тономъ:

— Волею покойной императрицы я всегда воленъ отказаться отъ дарованной ею мнѣ власти, и если присутствующіе полагають, что принцъ Антонъ-Ульрихъ достоинъ ея болѣе меня, я сейчасъ же имъ подчинюсь.

Затымь онь обратился къ Остерману:

— Скажите принцу, та ли эта бумага, которую вы сами относили къ государынъ для подписи?

Впослѣдствіи было доказано, что документь былъ подписанъ просто заднимъ числомъ, и Биронъ приказалъ отпечатать его тайно раньше, чѣмъ онъ былъ подписанъ. Остерманъ подтвердилъ что онъ скрѣпленъ императорской подписью, и, быстро приспособляясь къ обстоятельствамъ, предложилъ присутствующимъ подписать бумагу, что и было исполнено \*). Собраніе засѣдало еще и на слѣдующій день. Тѣмъ временемъ Биронъ, черезъ посредство Миниха, предложилъ Антону-Ульриху сложить съ себя чины генерала и гвардейскаго полковника, и принцу пришлось подписать уже заготовленную просьбу объ отставкѣ. Но этого было мало. Регентъ сдѣлалъ видъ, что не ожидалъ этой отставки и не придаетъ ей значенія.

— Я вамъ не давалъ никакихъ чиновъ, и дѣло не въ томъ, а въ спокойствіи имперіи. Совѣтую вамъ нѣсколько времени посидѣть дома \*\*).

Антонъ-Ульрихъ понялъ, что его сажаютъ подъ аресть, и всѣ понимали, что регентъ на этомъ не остановится. Отца и мать императора отправятъ вскорѣ за границу или въ какую-нибудь отдаленную губернію.

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 19 ноября 1740 г. Ibid.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XXI, 21.

Въ то же время въ отношени Елизаветы Биронъ проявлялъ почти рабскую угодливость, и можно было догадаться, что у него было много причинъ поступать такъ въ этой борьбь, первые шаги которой были удачны для него. Онъ посившно возобновилъ старинные переговоры, начатые герцогомъ Голштинскимъ, Фридрихомъ-Карломъ. Этотъ зять Елизаветы письмомъ просилъ въ займы сто тысячъ рублей, соглашаясь на то, чтобы эти деньги шли въ приданое за единственной дочерью Бирона, Гедвигой, некрасивой и горбатой, какъ ея мать, руку которой онъ въ то же время просиль для своего сына, будущаго мужа Екатерины II. Постоянно относившаяся враждебно ко всему, что исходило изъ Голштиніи, Анна разсердилась, разорвала письмо въ клочки и запретила говорить съ ней объ этомъ дълъ. Но регентъ помнилъ объ этомъ. Какъ только онъ почувствоваль себя свободнымь, онь отказаль князю Саксень-Мейнингенскому, сдълавшему ей предложение, и бракъ, отвергнутый покойной императрицей, быль решень въ несколько дней. Какъ драгоценно было для семьи Бироновъ это-хотя бы и косвенное-родство съ Романовыми! Никто въ тотъ моменть еще не предвидъль катастрофы, которая черезъ нъсколько часовъ должна была помъшать осуществленію этого проекта, принеся неожиданное решеніе конфликту, грозившему гибелью Брауншвейгскому дому. 8 ноября послѣ бала у князя Черкасскаго, Гедвига Биронъ, вернувшись поздно домой, едва успъла уснуть съ мечтами объ ожидавшемъ ее величіи, какъ была разбужена криками, доносившимся изъ спальни родителей. Она бросилась туда и увидала отца, полуобнаженнаго, оборонявшагося противъ несколькихъ гвардейцевъ, бившихъ его прикладами и, наконецъ, унесшихъ его безъ чувствъ.

Событіе это изв'єстно. Воть подробности о немъ, очищенныя оть фантастическихъ разсказовъ, исказившихъ д'в'йствительность.

#### III.

Въ тотъ же день, 8 ноября, Минихъ былъ у Анны Леопольдовны и казался очень растроганнымъ печалью и безпокой-

ствомъ, въ которомъ она находилась. Фельдмаршалъ самъ едва скрывалъ свое разочарованіе и свою досаду, такъ какъ въ интригѣ, въ которой онъ участвовалъ, онъ самъ оказался обманутымъ и помогъ своему сопернику. Разсказывали позже, что по дорогѣ во дворецъ онъ встрѣтился съ регентомъ, который тотчасъ же остановилъ карету и велѣлъ вести его къ его брату Густаву. Въ этомъ инцидентѣ Минихъ увидѣлъ угрозу себѣ. Поэтому, а, можетъ быть, и почему другому, онъ высказалъ передъ Анной Леопольдовной свои чувства къ бывшему фавориту.

- Если бы вашему высочеству было угодно, я бы избавиль васъ въ одинъ часъ отъ этого зловреднаго человъка.
  - Какимъ образомъ?

Онъ развиль свой планъ. Чтобы удержаться у власти, Биронъ разсчитывалъ на върность Измайловскаго и Конногвардейскаго полковъ, въ одномъ изъ которыхъ командиромъ былъ его братъ Густавъ, а въ другомъ его сынъ. Напротивъ, Преображенскій полкъ, въ которомъ онъ, Минихъ, былъ гепералъ-поручикомъ, совствить не находился подъ вліяніемъ регента, и какъ разъ была очередь этого полка дежуритъ, какъ при Зимнемъ дворцт, мъстопребываніи императорской фамиліи, такъ и при Лттемъ дворцт, гдт жилъ "зловредный человть. Съ горстью выбранныхъ преображенцевъ, Минихъ легко могъ овладъть Бирономъ во время сна и отдать во власть принцесст.

Анна Леопольдовна испугалась; но больше ей уже нечего было терять. Все предвъщало ея близкое изгнаніе. Она попросила только, чтобы ея мужь ничего не зналь. Она боялась его щепетильности и предоставляла ему, какъ и себъ, въ случать неудачи, средство отъ всего отпереться. Рисковаль одинъ Минихъ. Для большей осторожности, проводивъ фельдмаршала, она уговорила Антона-Ульриха попросить свиданія съ регентомъ. Она сама, дрожа, какъ листъ, была съ нимъ почтительна, и, польщенный, онъ былъ любезнте, чтить обыкновенно, позвалъ принца съ собою въ манежъ, потомъ, отправляясь объдать, разстался съ нимъ очень ласково. Однако, грустныя мысли безпокоили его. Онъ нъсколько разъ замъчалъ, что улицы не имъютъ своего обычнаго вида. Ръдкіе прохожіе

имѣли озабоченныя лица. Его адъютантъ замѣтилъ, что въ городѣ опасаются революціи въ пользу принца Брауншвейгскаго. Онъ пожалъ плечами. Съ этимъ молодымъ человѣкомъ дѣло покончено!

Минихъ долженъ былъ объдать у него въ этотъ день со всей своей семьей; онъ не отказался отъ этого и имълъ совершенно спокойный и веселый видъ. Онъ ужиналъ съ Левенвольде, много говорилъ, разсказывалъ о своихъ походахъ. Биронъ слушалъ разсъянно и мрачно. Вдругъ онъ спросилъ:

— Приходилось вамъ во время вашихъ походовъ ночью дълать важныя операціи?

Несмотря на свое самообладаніе, Минихъ не могъ не вздрогнуть; но тотчасъ овладѣвъ собой, съ самымъ естественнымъ видомъ отвѣтилъ:

— Не помню никакого особеннаго случая, но мое правило всегда пользоваться всякимъ благопріятнымъ случаемъ.

Вернувшись оть регента, онъ пошель спать, велёль разбудить себя вы два часа утра. Тогда, взявь съ собой самаго преданнаго и самаго энергичнаго изъ своихъ адъютантовь, полковника Манштейна, онъ отправился въ Зимній дворець, гдѣ, бывшая въ заговорѣ, Юлія Менгденъ была на сторожѣ. Она отправилась предупредить герцогиню, которая спала съ мужемъ.

- Что такое?—спросилъ Антонъ-Ульрихъ.
- Ничего, оставайтесь въ постели.

Минихъ хотѣлъ, чтобы она сопровождала его, но она отказалась, согласившись только на то, чтобы собрать караульныхъ офицеровь и объявить имъ о событіи. Она поцѣловала при нихъ фельдмаршала, прося ихъ поддержать его. Всѣ объявили себя готовыми слѣдовать за нимъ. Онъ выбралъ тридцать гренадеровъ и трехъ офицеровъ. Стража въ Лѣтнемъ дворцѣ состояла изъ трехсоть человѣкъ, которымъ былъ данъ приказъ стрѣлять при приближеніи болѣе двухъ человѣкъ; но Минихъ разсчитывалъ избѣгнуть столкновенія. Онъ остановилъ свой маленькій отрядъ въ нѣсколькихъ стахъ шаговъ и послалъ парламентера. Послѣдній привелъ съ собой безъ шума двухъ офицеровъ, которые, узнавъ своего командира и узнавъ, въ чемъ дѣло, увѣрили ихъ, что ни они, ни ихъ люди не шелохнутся. Тогда Минихъ двинулся впередъ и приказалъ Манштейну съ двънадцатью гренадерами проникнуть въ покои регента. Часовые, стоявшіе у дверей, дали имъ войти. Остальное извъстно.

Когда уносили ея мужа, Бенигна Биронъ выбъжала за ними на улицу въ одной рубашкъ. Манштейнъ приказалъ одному солдату вернуть ее во дворецъ. Гренадеръ взялъ на руки хрупкое и безобразное созданье, посмотрълъ на него, плюнулъ и бросилъ ношу на кучу снъга. Она замерзла бы тамъ, если бъ болъ человъчный капитанъ не постарался одъть ее и проводить въ квартиру, куда вошло уже разореніе.

Возвращаясь, маленькій отрядь, подъ командой Миниха, завладёль еще дорогой Густавомъ Бирономъ, который отчаянно защищался, и Бестужевымъ, подумавшимъ, что, несмотря на его преданность регенту, онъ арестованъ по его приказанію. Въ Зимнемъ дворцъ Антонъ-Ульрихъ спалъ, а Анна Леопольдовна, обезумѣвъ отъ страха, искала убѣжища у сына Миниха, который, какъ камергеръ, спалъ въ передней маленькаго Ивана. Открывъ глаза, онъ увидълъ сидъвшую на его постели герцогиню и, такимъ образомъ, понялъ, что произошло. Послали предупредить Остермана, который встретилъ посланпаго стонами и сказалъ, что находится при смерти. Къ нему привели людей, которые увърили, что видъли регента въ рукахъ преображенцевъ. Тогда онъ соскочилъ съ постели и побъжаль во дворець. По освидътельству Манштейна, можно было арестовать регента, выходившаго всегда съ однимъ только адъютантомъ, и днемъ. "Но маршалъ, любившій придавать всёмъ своимъ поступкамъ извёстный блескъ, выбралъ путь самый трудный". Какъ бы то ни было, онъ вышелъ побъдителемъ изъ этой борьбы между нвицами, въ которой не фигурировали національные элементы и которые не им'яли интереса для націи. "Минихъ и Биронъ вырывали другъ у друга русское государство, какъ кружку пива", -- говоритъ Герценъ.

Раннимъ утромъ бывшаго регента посадили въ возокъ и отправили въ Шлиссельбургскую крѣпость. Въ то же время Анна Леопольдовна была объявлена регентшей при напускной радости, въ которой только армія была искренна. Такъ какъ приказъ Бирона, запрещавшій солдатамъ и унтеръ-офицерамъ

входъ въ кабаки, былъ отмъненъ новымъ правительствомъ, то кабаки переполнились. Бывшій регенть провель вмість со своей семьей шесть мъсяцевь въ тюрьмъ, пока шло слъдствіе. На следствін онъ после долгаго отрицанія, призналь свое участіе въ составленіи и редактированіи акта, которымъ Анна Іоанновна вручила ему власть. По Мардефельду, въ его бумагахъ нашли также доказательства, что еще при жизни императрицы онъ самовольно вившивался въ самыя важныя дъла государства и безъ согласія министровъ заключиль съ дрезденскимъ дворомъ тайный договоръ, въ которомъ объщаль последнему двенадцать тысячь человекь войска противъ Австріи, а саксонское правительство давало гарантію, что поможеть Аннъ въ упрочении престолонаслъдія. Среди обвиняемых вмёстё съ нимъ, Бисмаркъ выдёлился циническимъ стремленіемъ отягчить участь своего благодітеля и подладиться къ Аннъ Леопольдовнъ унизительными письмами. Этоть предокъ желѣзнаго канцлера не быль рыцаремъ!

Обвиненный, между прочими злодъяніями, въ покушеніи на жизнь покойной императрицы, заставивъ ее повхать верхомъ въ дурную погоду (sic!), Биронъ 8 апръля 1741 года быль приговорень къ смерти. Его должны были четвертовать. Манифестомъ отъ 15 апръля это наказаніе было замънено въчной ссылкой. Обвинительный акть содержаль длинное историческое изследованіе, въ которомъ осужденный сравнивался съ Борисомъ Годуновымъ. Мъстомъ ссылки былъ избранъ Пелымъ, сибирская деревня, за три тысячи версть отъ Петербурга. Тамъ наскоро выстроили домъ, состоявшій изъ четырехъ комнать и обнесенный высокимъ тыномъ. Минихъ сдълаль планъ этого дома,-не подозръвая, что онъ самъ скоро займеть его и проведеть въ немъ двадцать лътъ жизни. Густавъ Биронъ, его брать, Карлъ и Бисмаркъ, были также сосланы въ Сибирь, за Тобольскъ, а Бестужевъ остался въ тюрьмв въ Копорыв.

Бывшій регенть, съ которымь обращались лучше, чѣмь въ свое время съ Долгорукимъ, получаль содержаніе 15 рублей въ день и имѣлъ довольно значительное число прислуги, между которой были два лакея, два повара, негритянка и горничная турчанка. Но все его имущество было конфиско-

вано. Когда адъютантъ Миниха, Вольфродъ, отправился въ Шлиссельбургъ потребовать у обвиненныхъ ихъ драгоцънности, онъ сдълался свидътелемъ такой сцены отчаянія, что не могъ удержаться отъ слезъ, хотя, по его словамъ, не плакалъ, даже когда умерли его отецъ и матъ. Первое время настроеніе и здоровье того, кого еще называли герцогомъ Курляндскимъ, безпокоило его близкихъ. Онъ переходилъ отъ полной апатіи къ припадкамъ бъщенства и серьезно захворалъ. Въ началъ 1742 г. извъстіе о восшествіи на престолъ Елизаветы поставило его на ноги, вернувъ ему надежду.

Лъйствительно, вскоръ сенатскій курьеръ сообщиль ему. что онъ получаетъ свободу и имѣніе Вартембергъ. Хотя еще довольно слабый, онъ тотчасъ отправился въ путь, направляясь въ Курляндію. Но онъ былъ остановленъ на дорогъ приказомъ поселиться въ Ярославлъ, куда получили разръшеніе прівхать его братья и Бисмаркь. Густавъ Биронъ вскоръ умеръ, а Карлъ и Бисмаркъ, повидимому, поступили въ военную службу. Бывшій регенть теперь поселился въ болъе роскошномъ помъщении съ чуднымъ садомъ на берегу Волги. Изъ Петербурга ему прислали его библіотеку, мебель, посуду, даже лошадей и ружья, съ позволеніемъ охотиться на двадцать версть вокругь. Онъ жилъ довольно комфортабельно; но его дочь, Гедвига, до того скучала, что ей пришла въ голову мысль представиться государынъ во время ея посъщенія Троицкой лавры, около Москвы, и просить государыню, очень набожную, какъ она знала, позволить ей принять православіе. Она была перекрещена и получила місто надзирательницей надъ фрейлинами, съ которыхъ, какъ говорить молва, она брала взятки, смотря сквозь пальцы на ихъ ночныя похожденія. Въ 1753 году, 33-хъ льть, она вышла вамужъ за лейтенанта гвардіи, барона Александра Черкасова. и жила до 1787 г.

Герцогство Курляндское оставалось безъ хозяина до 1758 г. Въ этомъ году, по желанію Елизаветы, быль избранъ герцогомъ Карлъ Саксонскій, сынъ Августы III, къ величайшему неудовольствію курляндцевь, предпочитавшихъ протестанта, поляковъ, мачтавшихъ объ аннексіи, и мужа будущей Екатерины II, желавшаго предоставить герцогство своимъ

родственникамъ. Въ 1762 г. последній, сделавшись императоромъ, вернулъ Бирона ко двору, возвратилъ ему некоторые остатки его состоянія, но объявилъ, что назначаетъ Курляндію своему дяде, Георгу-Людвигу Голштинскому.

Вывшій регенть должень быль отречься въ пользу этого принца, но случился государственный перевороть, передавшій власть изъ рукъ Петра III въ руки его жены, а послѣдняя рѣшила вопросъ въ смыслѣ наибольшей пользы для интересовъ Россіи. Биронъ, сдѣланный герцогомъ по желанію русскаго правительства и поддержкѣ арміи, казался наиболѣе подходящимъ кандидатомъ. Она велѣла ему ѣхать въ Митаву, куда онъ съ соотвѣтствующей охраной прибылъ 14 (25) января 1763 г. Русскій резидентъ, Симолинъ, пригрозилъ муниципалитету военнымъ судомъ, если вновь прибывающій не будеть принять съ должными почестями, и 10 (21) февраля сеймъ призналъ законность его правъ \*).

Въ 1769 г. бывшій регенть отрекся въ пользу своего сына, Петра, и умеръ черезъ три года. Этоть второй герцогь изъ семьи Бироновъ былъ и послѣднимъ Курляндскимъ герцогомъ. Въ 1795 г. онъ въ свою очередь отрекся, получивъ пенсію въ двадцать пять тысячъ дукатовъ, но на этоть разъ въ пользу русскаго губернатора, графа Палена, того самого, который впослѣдствіи принималъ, какъ извѣстно, участіе въ воцареніи Александра І.

Будучи раньше женать сначала на принцессѣ Вальдекской, которая умерла, не оставивъ ему дѣтей, потомъ на княжнѣ Юсуповой, съ которой развелся, Петръ Курляндскій въ третій разъ женился на умной графинѣ Доротеѣ Медемъ, оть которой имѣлъ четырехъ дочерей. Старшая, выйдя замужъ за герцога Рогана, продолжала носить, какъ говорять англичане, по личному праву, титулъ герцогини Саганской, по имѣнію, купленномъ ея отцомъ въ Силезіи. Вторая была герцогиней Гогенцоллернъ-Гетиннгенской, а третья принцессой Ачеренца изъ дома Бельмонтъ-Пиньателли. Онъ долго отказывался отъ четвертой дочери, отцомъ которой по общему

<sup>\*)</sup> Документы, опубликованные Бартеневымъ, Восемнадцатый въкъ, I, 466—480.

мнѣнію быль красивый полякь Батовскій, и которая, выйдя замужь за графа Едмонда де-Перигорь, впослѣдствіи герцога Талейрана, сдѣлалась герцогиней Дино, оставила Францію послѣ смерти своего дяди, князя Талейрана, купила вновь Сагань и сдѣлалась второй герцогиней съ такимъ именемъ.

Брать Петра, герцогъ Карлъ-Эрнесть, родившійся въ 1728 г., былъ родоначальникомъ нынѣшнихъ герцоговъ Курляндскихъ, которые этимъ титуломъ напоминая о минувшей власти, соединяются съ именемъ Биронъ.

#### ГЛАВА ХІІІ.

## Анна Леопольдовна.

I. Нравственный обликъ новой регентши.—Политическая бездарность.— Интимная жизнь.-Юлія Менгденъ.-Сплетни по поводу этой дружбы.-Графъ Линаръ. Возобновление прежняго романа. Портретъ графа, сдъланный Екатериной II.—Новый бракъ втроемъ.—Криптографическая переписка. - Безполезное вмѣшательство Антона-Ульриха. - Въ перспективѣ новый фаворить. П. Преобразование высшихъ должностей послѣ паденія Бирона. -- Минихъ-первый министръ.-Попытки къ диктатурѣ.-Опозиція Остермана.-Тяжелая бользнь фельдмаршала.-Отставка.-Паденіе. III. Значеніе этого новаго переворота.—Личное управленіе Анчы Леопольдовны.—Результаты внутренней политики. — Непоследовательность.-Продажность высшихъ сановниковъ.-Боле важныя последствия въ внъшней подитикъ. Противоръчивые союзы. Между Пруссіей и Австріей.-Необходимость принять решеніе.-Склонность Анны Леопольдовны къ Австріи.—Оптимизмъ Мардефельда.—Весь міръ можно купить.-Угроза разрыва со Швеціей.-Напрасное воззваніе къ Фридриху П.—Объявленіе войны.—Первыя неудачи русскаго оружія.—Плохія надежды въ будущемъ. Союзь съ Англіей и разочарованіе имъ. Двусмысленное отношение Даніи.—Опасность конфликта съ Турціей и Персіей.—Настоящая опасность.

#### I.

Не было никакого сомивнія въ значеніи только что совершившагося переворота: одинъ німецкій авантюристь сміннялся другимь німецкимъ авантюристомь, Биронъ—Минихомъ. По тому, что было извістно объ ея умів и характерів, Анна Леопольдовна не могла взять въ руки бразды правленія. Изъ современниковъ, приближенныхъ къ этой принцессів людей, кажется, только сынъ фельдмаршала приписываль ей серьезныя умственныя, сердечныя качества, видіть преданность діламъ. Остальные рисують ее ограниченной

въ умственномъ отношеніи и лѣнивой въ физическомъ, цѣлый день проводящею въ постели въ мечтахъ или за чтеніемъ романовъ. Одно воображеніе ея рано развилось вслѣдствіе чтенія. Однако, очень набожная, новая регентша ставила образа во всѣ углы своихъ комнатъ, слѣдила за тѣмъ, чтобъ вездѣ передъ иконами были зажжены лампады, а впослѣдствіи, въ ссылкѣ, предавалась благочестивымъ занятіямъ, въ сообществѣ двухъ пѣвчихъ и пономаря \*). Какъ всѣ лютеранскія принцессы, перешедшія въ православіе, она выказывала большое благочестіе и строго слѣдила за религіознымъ воспитаніемъ своихъ дѣтей, хотя ея супругь продолжаль ходить въ лютеранскую церковь.

Не любя показываться публично, она уменьшила насколько возможно придворные выходы, рёдко являлась на пріемахъ и отпустила большую часть служащихъ, въ такомъ изобиліи окружавшихъ ея тетку. Во дворцё скоро водворилась пустота и безлюдіе. Регентши почти не было видно, такъ какъ она не любила одёваться и обёдала обыкновенно вдвоемъ съ Юліей Менгденъ. Объ этомъ много болтали, увёряя, что фаворитка запрещала Антону-Ульриху входить въ спальню жены. Мардефельдъ, однако, опровергаетъ толки, ходившіе между его товарищами по дипломатическому корпусу.

"Такъ какъ никто не можетъ понять причины сверхъестественной привязанности великой княжны къ Юліи, я не удивляюсь, что публика обвиняетъ эту дѣвушку въ пристрастіи къ вкусамъ знаменитой Сафо; но я не могу простить маркизу Ботта, облагодѣтельствованному регентшей, что онъ приписываетъ склонность этой принцессы къ Юліи тому, что послѣдняя—женоложица со всѣми необходимыми для того качествами... Это черная клевета, потому что она никогда такой не была: покойная императрица, изъ-за такихъ обвиненій, повелѣла тщательно освидѣтельствовать эту дѣвушку, и донесеніе комиссіи было благопріятно для нея: она была настоящей дѣвушкой, безъ малѣйшихъ мужскихъ признаковъ.

Значить подозрвнія существовали давно. Однако, можно

<sup>\*)</sup> Карновичъ, Разсказы, стр. 265; Внутренняя жизнь Россійской Имперіи, І, 76.

допустить, что они были лживы и что комиссія, о которой говорить агенть Фридриха, по совъсти исполнила свой долгь. Вскоръ на самомъ дълъ уединенная жизнь Анны Леопольдовны подала поводъ къ новымъ злобнымъ предположеніямъ, и могло казаться даже, что побъдившій Минихъ встрътиль новаго соперника. Въ 1735 году, когда ей искали жениха, принцесса, 17-ти лътъ въ то время, имъла романическую склонность къ саксонскому посланнику графу Линаръ. Ея гувернантка, m-lle Адеркасъ, пруссачка, близкая родственница Мардефельда, помогала этой интригв. Предупрежденная объ этомъ, императрица отослала виноватую воспитательницу въ Германію, потребовала отозванія слишкомъ предпріимчиваго дипломата и, казалось, успъла вернуть свою племянницу къ чувствамъ болъе приличнымъ ея сану. Однако, едва только последняя получила неограниченную власть и свободу, Линаръ снова появился въ Петербургъ. Происходя изъ итальянской семьи, съ шестнадцатаго въка поселившейся въ Германіи, онъ теперь им'вль около сорока л'вть и быль вдовь посл'в жены, которой онъ быль обязань своей дипломатической карьерой. Она была урожденная Флеммингъ. Красивый мужчина, хорошо сложенный, очень занимающійся своей особой, онъ выглядёль молодымъ. Екатерина II, видёвшая его девять лъть спустя, такъ въ шуточномъ тонъ рисуеть его портреть:

"Это быль человѣкъ, соединявшій въ себѣ, какъ говорять, большія знанія съ такими же способностями. По внѣшности это быль въ полномъ смыслѣ фать. Онъ быль большого роста, хорошо сложенъ, рыжевато-бѣлокурый, съ цвѣтомъ лица нѣжнымъ, какъ у женщины. Говорять, что онъ такъ ухаживаль за своей кожей, что каждый день передъ сномъ покрываль лицо и руки помадой и спаль въ перчаткахъ и маскѣ. Онъ хвастался, что имѣлъ восемнадцать дѣтей и что всѣ ихъ кормилицы могли заниматься этимъ дѣломъ по его милости. Этоть, такой бѣлый, графъ Линаръ имѣлъ бѣлый дамскій орденъ и носиль платья самыхъ свѣтлыхъ цвѣтовъ, какъ, напримѣръ, небесно-голубого, абрикосоваго, лиловаго, тѣлеснаго" \*).

<sup>\*)</sup> Записки, 136 стр.

Роль, которую этотъ творецъ кормилицъ былъ теперь призванъ играть на берегахъ Невы, обрисовалась въ апрълъ 1741 г., о чемъ Мардефельдъ даетъ слъдующія объясненія:

"Графъ Линаръ, недавно изобразившій искусственный обморокъ, играя съ регентшей въ карты, идетъ впередъ, такъ что объ немъ уже поговариваютъ въ народѣ. Собственно, ничего дѣйствительнаго между ними не было, и они никогда не оставались одни. Кажется, и фаворитка и фельдмаршалъ покровительствуютъ этой интригѣ".

И черезъ нѣсколько недѣль онъ пишетъ:

"Графъ Линаръ не пропускаетъ ни одного случая показать великой княгинъ, какъ онъ безумно влюбленъ въ нее. Она выносить это безъ признаковъ неудовольствія... Онъ нанялъ домъ около самаго царскаго сада, и съ тъхъ поръ великая герцогиня-регентша, противъ своего обыкновенія, стала очень часто прогуливаться" \*).

Не могу сказать, дошли ли за лѣто возобновленныя отношенія княгини къ ея прежнему возлюбленному до той близости и того безстыдства, о которыхъ говоритъ Герценъ:

"Регентша Анна Брауншвейгская лѣтомъ спала со своимъ любовникомъ на освъщенномъ балконъ дома"... \*\*).

На глазахъ публики возобновлялась та жизнь втроемъ, примъръ которой подала Анна Іоанновна, и ожидалось, что пришелецъ займетъ привилегированное мъсто, на подобіе Бирона. На самомъ дълъ по совъту Ботты, продолжая свою любовную интригу съ регентшей, Линаръ въ іюнъ попросилъ руки Юліи Менгденъ, чъмъ увеличилась милость къ нему. Онъ получилъ орденъ Андрея Первозваннаго, и Анна Леопольдовна, родившая въ іюлъ, захотъла, къ великому негодованію Антона-Ульриха, встать на десятый день, чтобы возложить орденскіе знаки на жениха своей любимицы. Въ то же время Мардефельдъ, предсказывавшій окончательную побъду "новаго Париса" послъ родовъ княгини, ръшилъ, что его разсчеть въренъ.

Въ сентябръ Линаръ увхалъ привести въ порядокъ свои

<sup>\*) 14</sup> апрыя, 9 мая, 24 іюня 1741. Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*)</sup> О развитии революціонныхъ идей въ Россіи, 1853, стр. 39.

дѣла въ Германію, куда не думаль возвращаться. Отношенія, въ какихъ онъ быль съ регентшей, были таковы, что онъ при другихъ говориль ей: "Вы сдѣлали глупость" \*). Къ его возвращенію хотѣли совершенно очистить домъ, устранивъ отъ дѣлъ даже Антона-Ульриха. Русскіе уже кланялись Линару такъ же низко, какъ и герцогу Курляндскому; а новый фаворить, со своей стороны, бралъ примѣръ съ прежняго, точно подражая ему въ его высокомѣрныхъ манерахъ и требуя даже отъ дамъ тѣ же доказательства "почтенія" \*\*).

Онъ взялъ много драгоцѣныхъ камней, чтобы сдѣлать имъ оправу въ Дрезденѣ, и большія суммы денегъ, назначеніе которыхъ осталось тайной, хотя Мардефельдъ подозрѣвалъ,—и не безъ основанія, какъ мы увидимъ потомъ,—что Анна Леопольдовна намѣревалась объявить себя императрицей и что деньги были нужны для коронаціи \*\*\*). Въ дорогѣ и по прибытію въ Дрезденъ, путешественникъ получалъ отъ регентши многочисленныя письма, изъ которыхъ нѣкоторыя дошли до насъ. Влюбленная великая княгиня употребляла остроумный способъ переписки "условными цифрами", дающій понятіе о роли, предназначенной въ ихъ общемъ сожительствѣ будущей графинѣ Линаръ. Корреспонденція переписывалась начисто секретаремъ, при чемъ Анна Леопольдовна добавляла своей рукой надъ строчками разныя шифрованныя замѣчанія, которыя я расшифрировываю:

"Поздравляю васъ съ прівздомъ въ Лейпцигь, но я буду довольна тогда, когда узнаю, что вы возвращаетесь сюда... Что касается до Юліи, то какъ вы можете хотя минуту сомнѣваться въ ея (моей) любви и въ ея (моей) нѣжности, послѣ всѣхъ доказательствъ, данныхъ вамъ ею (м н о ю). Если вы ее (меня) любите, то не упрекайте ее, если ея (мое) здоровье дорого вамъ. У насъ будеть 19-го и 20-го маскарадъ; но не думаю, что я смогу (безъ васъ, мое сердце) участвовать въ немъ; такъ какъ я предчувствую

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ королю, 7 ноября 1741. Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*)</sup> Мардефельдъ Подевильсу, 16 сентября 1741. Ibid.

<sup>\*\*\*)</sup> Онъ же королю, 3 декабря 1741. *Ibid*. Ср. Ла-Шетарди, 1 сентября 1741 г.

уже, что и Юлія не будеть веселиться, такь какъ и сердце и душа ея заняты инымъ. Пѣсня говорить вѣрно: "не нахожу ничего похожаго на васъ, и однако, все заставляеть меня вспоминать о васъ". Назначьте время вашего возвращенія и будьте увѣрены въ моей благодарности. (Ц ѣлую васъ и остаюсь вся ваша) Анна" \*).

Но что думаль объ этомъ Антонъ-Ульрихъ? По свидѣтельству Мардефельда, онъ былъ нѣсколько недоволенъ, но нашелъ утѣшеніе въ новомъ чувствѣ свободы и хотя скромной долѣ власти. Супруги по послѣднему поводу часто ссорились. Объ одной изъ этихъ ссоръ, особенно бурной, упоминаетъ Мардефельдъ въ 1741 году: назначеніе безъ его вѣдома нѣсколькихъ сенаторовъ показалось герцогу болѣе обиднымъ, чѣмъ почести, публично оказываемыя графу Линаръ. Но онъ изъ этихъ пререканій выходилъ не чаще побѣдителемъ, чѣмъ въ прежнихъ столкновеніяхъ съ Бирономъ:

"Такъ какъ этоть разговорь начался случайно и такъ какъ герцогь не имѣлъ времени переговорить со своимъ менторомъ, Остерманомъ, то великая княгиня взяла верхъ. Герцогъ подчинился. Съ тѣхъ поръ онъ мягокъ какъ перчатка... Его счастіемъ было до сихъ поръ, что она по лѣности предоставила ему дѣла, чтобы самой заниматься удовольствіями, что такимъ образомъ дѣлало его необходимымъ. Увидимъ, продолжится ли это, когда у нея будетъ опредѣленный фаворитъ. Вообще она его не любитъ; онъ получилъ разрѣшеніе спать съ ней только послѣ отъѣзда Нарцисса (Линара)" \*\*).

Къ чести Антона-Ульриха надо добавить, что причиной вышеупомянутой семейной ссоры было главнымъ образомъ назначеніе на должность оберъ-прокурора Сената нѣкоего Брылкина, темной личности, который отличился въ 1735 году въ двусмысленной роли, покровительствуя интригѣ, героемъ которой быль Линаръ, и, какъ увѣряютъ, имѣлъ личный

<sup>\*) 13</sup> октября 1741. Опубликовано Соловьевымъ, Исторія Россіи, XXI, 361.

<sup>\*\*)</sup> Мардефельдъ, 17 октября 1741. Тайные берлинскіе архивы.

успъхъ у Анны Леопольдовны, что не соотвътствуеть его некрасивой наружности \*).

Чтобы противостоять своей супругь, Антонъ-Ульрихъ требовалъ помощи Остермана. Но развъ Минихъ не былъ главнымъ лицомъ въ наслъдствъ Бирона? Онъ былъ имъ безъ сомивнія на другой день послъ своего ночного подвига, но, и безъ содъйствія будущаго мужа Юліи, онъ ощущалъ нетвердость положенія, основаннаго на дворцовой революціи.

# II.

Манифесть, опубликованный на другой день посл'в ареста Бирона, назначаль счастливаго организатора государственнаго переворота первымъ министромъ и вторымъ липомъ послѣ отца императора. Въ то же время ему была дана сумма въ сто тысячъ рублей, потому что знали, что онъ жадень до денегь, потомъ еще семьдесять тысячь рублей, на постройку дома на Васильевскомъ Островъ-нынъшній Морской корпусь, который онъ кончаль, при чемь обращаль внимание на то, чтобы скульпторы побольше изобразили на немъ его военныхъ трофеевъ и закованныхъ турокъ \*\*). Надо было, однако, подумать и о притязаніяхъ противниковъ. Не будучи въ состояніи взять себъ все, фельдмаршаль по крайней мъръ постарался устроить такъ, чтобъ они не мъшали ему. По его указаніямь, пость канцлера, незанятый послів смерти стараго Гаврилы Головина въ 1734 г., былъ предоставленъ князю Черкасскому, а чтобы такое назначение не показалось Остерману немилостью, подъ предлогомъ его случайныхъ зафлотскими дѣлами его назначили генералъ-адмираломъ. Черкасскій быль ничтожество, и ему дали въ товарищи такое ничтожество, Михаила Головина, въ дожности вицеканцлера. Такимъ образомъ, распоряжение иностранными дѣлами оставалось празднымъ, и Минихъ решилъ заняться ими.

Не остроумно было предполагать, что генераль-адмираль

<sup>\*)</sup> Ла-Шетарди, 22 сентября 1741.

<sup>\*\*)</sup> Буряновъ, Прогулка по С.-Петербургу, 1838, стр. 175.

останется доволень такой комбинаціей. Иностранныя дѣла были областью, въ которой "оракулъ" уже давно пустиль корни. Новый источникъ для конфликта, при чемъ бывшій вице-канцлеръ нашелъ себѣ драгоцѣннаго союзника въ лицѣ Антона-Ульриха. Послѣдняго Минихъ ожесточилъ тѣмъ, что предоставилъ ему титулъ генералиссимуса, принадлежавшій, какъ извѣстно, короткое время Меншикову, но присовокупилъ при этомъ нѣкоторыя выраженія, показавшіяся ему оскорбительными; на самомъ дѣлѣ, въ указѣ было сказано, что, имѣя право на этотъ титулъ по своимъ заслугамъ, фельдмаршалъ уступаеть его изъ уваженія къ его высочеству. Кромѣ того Антонъ-Ульрихъ понималъ, что Минихъ предоставлялъ ему быть начальникомъ только по имени и давалъ только тѣнь власти.

Точно также было оскорблено самолюбіе и другихъ липъ. Левенвольде, тесно связанный съ Остерманомъ, и Михаилъ Головкинъ, недовольный подчиненнымъ положениемъ, стали на сторону генералъ-адмирала. Противъ столькихъ враговъ фельдмаршаль могь противупоставить только самую непрочную поддержку: благодарность женщины, характеръ которой онъ хорошо зналъ. И какъ разъ Остерманъ решился взять эту плохо защищенную крипость. Бросивъ свои привычки, онъ сталъ вдругь часто посъщать дворецъ. Каждый день онъ вель разговоры съ Анной Леопольдовной, указывая ей, что опасно оставлять и ея, и государственные интересы въ рукахъ столь надменнаго человъка, который теперь одинъ въдаль ихъ. При своихъ блестящихъ военныхъ качествахъ, побъдитель при Ставучанахъ не былъ хорошимъ администраторомъ. Турецкая война, какъ и польская, служить прекраснымъ доказательствомъ этого. Это были удачные аргументы, и самъ Мардефельдъ, хотя у него и были причины быть довольнымъ новымъ порядкомъ, раздёлялъ мненіе худшихъ враговъ фельдмаршала о его талантахъ.

"Онъ красивъ собой",—писалъ онъ въ это время,—
"очень трудолюбивъ и красноръчивъ; къ тому же у него
большой талантъ къ воинскому дълу, но къ тому, которымъ
онъ занимается теперь, ни малъйшаго; вообще его умъ болъе
поверхностенъ, чъмъ глубокъ. Его скупость, настоящая

splendida avaritia, заставила его продавать иностраннымъ государствамъ свою дружбу и свои намѣренія на вѣсъ золота. Такъ какъ онъ полный невѣжда, онъ обращается за совѣтами къ своему брату, который, несмотря на педантическую эрудицію, лишенъ и тѣни здраваго смысла"\*).

Къ его несчастію, идя по следамъ Меншикова, новый премьеръ-министръ заболълъ, какъ онъ, въ декабръ и этимъ тотчасъ же воспользовались. Январскимъ указомъ, изданнымъ въ его отсутствіе, быль назначень пересмотръ министерскихъ должностей, при чемъ фельдмаршалу предоставлялись военныя дёла, а внутреннія передавались Остерману. Онъ сначала подчинился, но чувствоваль, что и та данная ему малая власть ускользаеть изъ его рукъ. Когда онъ являлся къ регентить, она никогда не могла принимать его и отсылала его къ генералиссимусу, съ которымъ онъ могь говорить только, какъ подчиненный съ начальникомъ. Въ мартъ онъ попробоваль последнее средство, просьбу объ отставке, и одну минуту могь льстить себя надеждой, что оно помогло. Испуганная мыслью быть покинутой человъкомъ, помогшимъ ей сразить Бирона, Анна Леопольдовна воскликнула: она не можеть обойтись безъ его услугь! Но Остерманъ тотчасъ же успокоиль ее: бывшій регенть въ Польшв! И отставка была принята, дарована, въ формъ указа по просъбъ фельдмаршала, ввиду его лътъ и болъзни. Посланникамъ Франціи и Австріи регентша объяснила, что уволенный министръ, слишкомъ склонный покровительствовать Пруссіи, препятствоваль ея твердому намфренію притти на помощь вфискому двору \*\*).

Торжествующій Антонъ-Ульрихъ хотвль, чтобы указъ быль объявлень при барабанномъ бов; но фельдмаршалъ сильно на это разсердился и произвель переполохъ во дворцв. Вспомнили ночь 8-го ноября, и въ то время какъ, по приказанію регентши, три сенатора отправились къ раздраженному солдату съ униженными извиненіями, цвлый полкъ ппіоновъ следиль за каждымъ его шагомъ; регентша и генералисси-

<sup>\*)</sup> Королю, 17 декабря 1740. Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*)</sup> Ла-Шетарди, 21 марта 1741; Ср. Соловьевъ, Исторія Россіи, XXI, 38.

мусъ каждый день мѣняли свою спальню. Они успокоились только, когда былъ готовъ домъ на Васильевскомъ Островѣ и его хозяинъ поселился въ немъ, покинувъ помѣщеніе, занимаемое имъ рядомъ со дворцомъ, и когда рѣка Нева отдѣлила его отъ тѣхъ, кто его такъ боялся. Если бы не Юлія Менгденъ, покровительствовавшая своему соотечественнику, его, можетъ быть, и совсѣмъ удалили бы.

Это тоже была революція, третья менте чтмъ въ годъ: на этоть разъ она имта болте важное значеніе, чтмъ простые внутренніе безпорядки. Ссора двухъ нтмцевъ была связана съ другой распрей, разыгрывавшейся между двумя Германіями—Германіей Маріи-Терезіи и Германіей Фридриха II.

Преданный Пруссіи изъ-за звонкихъ аргументовъ, Минихъ на самомъ дёлё поспёшиль вы короткое время своего всемогущества закончить договоръ, набросанный Бирономъ. даже хотъль безъ настояній со стороны Мардефельда и даже противь его желанія послать въ помощь Фридриху двінадцатитысячное войско. Король ничуть не думаль объ этомъ! Онъ не хотълъ командовать казаками! Минихъ считалъ честь Россіи въ томъ, чтобы одол'єть общихъ враговъ общими силами. Но какихъ враговъ? Биронъ не предвиделъ последствій смерти Карла VI, нанесшей въ скоромъ времени сюрпризъ всей Европъ: нашествіе прусской армін на Силезію. И Минихъ думалъ объ этомъ не больше. Остерманъ, одинъ. въ разговорахъ съ Анной Леопольдовной упоминалъ о томъ. что теперь случилось. У Россіи было два союзника, которымъ она обязалась помогать и которые воевали другь съ другомъ! Надо было выбирать, и паденіе Миниха и возвышеніе Остермана, главнаго устроителя союза съ Австріей, показывали. какой сторонъ будеть дано предпочтение.

Однако, Мардефельдъ не очень смутился этимъ, и обстоятельства подтвердили его оптимизмъ.

### III.

Побъдитель Вирона, Минихъ былъ побъжденъ Остерманомъ. Ни тотъ, ни другой не имълъ диктаторскихъ способностей:

оба были одинаково неспособны энергично взяться за власть, даже тогда, когда эта власть колебалась въ слабыхъ рукахъ женщины безъ ума и воли. Въ произошедшемъ кризисѣ, какъ и въ предыдущихъ Анна Леопольдовна сама оказалась совсѣмъ неумѣлой въ дѣлахъ управленія, однако, ей хотѣлось управлять или по крайней мѣрѣ показывать видъ, что правитъ; ея близкіе, съ Юліей Менгденъ во главѣ, также хотѣли помогать ей, хотя бы для того, чтобы создать себѣ право на вниманіе иностранныхъ посланниковъ; въ такомъ положеніи вещей было достаточно основаній для спокойствія Мардефельда и его владыки, какъ и серьезныя опасенія за будущность Россіи.

Внутри дворца царствовала непоследовательность, о которой даеть понятіе следующій случай. Едва Остермань сумълъ устранить своего соперника, какъ самъ сдълался предметомъ серьезнаго обвиненія, исходившаго изъ спальни Юлін Менгденъ. Статскій сов'ятникъ, Темирязевъ, неизв'ястно какъ проникнувъ туда, обратилъ вниманіе фаворитки на тотъ факть, что въ манифеств, составленномъ "оракуломъ" на принятіе власти регентшей, не было упомянуто о правахъ на престолонаслъдіе ея дочерей. Важное упущеніе! Возможное указаніе на преступныя намфренія! Въ то время, когда будущая графиня Линаръ бесёдовала съ доносчикомъ, Анна Леопольдовна вошла неожиданно и туть же повелёла Темирязеву тайно составить два манифеста, изъ которыхъ въ одномъ будетъ сказано, что по смерти царствующаго императора, въ случав отсутствія братьевъ, престолонаслівдницами должны быть его сестры, а въ другомъ, что въ такомъ же случав престолонаследницей будеть его мать. Несчастный статскій сов'єтникъ чуть не сошель съ ума, но тімь не меніве долженъ былъ заняться составленіемъ двухъ противорічащихъ другь другу документовъ, выбрать между которыми помъшало Анн'в Леопольдовн'в событіе, положившее конецъ регентству \*).

Когда она не вмѣшивалась въ вопросы высшей политики или второстепенныя задачи администраціи такого рода рѣ-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХІ, 56.

шеніями, она предоставляла ихъ служащимъ разныхъ ранговъ ихъ собственному вдохновенію, по поводу чего Мардефельдъ пишеть своему государю слѣдующее:

"Нынѣшнее правительство самое мягкое изъ всѣхъ, бывшихъ въ этой монархіи. Русскіе злоупотребляють этимъ. Они крадуть и грабять со всѣхъ сторонъ и все-таки крайне недовольны, отчасти потому, что регентша не разговариваеть съ ними, а отчасти изъ-за того, что герцогъ Брауншвейгскій слѣпо слѣдуеть совѣтамъ нѣкоего Граматина, управляющаго его канцеляріей... и еще болѣе корыстнаго, чѣмъ отвратительный Фенинъ, бывшій секретарь Миниха" \*).

Россія Петра Великаго имѣла средства переносить такой режимъ нѣсколько времени, надѣясь на будущее. Анна и ея сообщики совсѣмъ не думали о внутренней политикѣ, тѣмъ не менѣе дѣлая видъ, что слѣдуютъ политикѣ Петра Великаго. Они дѣлали видъ, что ихъ озабочиваетъ плачевное состояніе національной промышленности, и назначили комиссію для изслѣдованія причинъ. Они посылали молодыхъ людей заграницу, чтобъ пріобрѣсти тамъ большую культурность. Но кандидаты отсутствовали. За это царствованіе удалось отыскать только трехъ, изъ которыхъ двое были нѣмцы \*\*).

Внѣ, Европа, съ которой, имъ казалось, они живуть на равную ногу, была болѣе требовательна. По поводу договора, подписано 16 (27) декабря 1740 г. съ Пруссіей, Минихъ получилъ кольцо въ шесть тысячъ талеровъ для жены, пятнадцать тысячъ талеровъ для сына и имѣніе въ Браденбургѣ, въ то же время какъ Юліи Менгденъ прислали изъ Берлина портреть королевы, осыпанный брилліантами. Благодаря фельдмаршала собственноручнымъ письмомъ, Фридрихъ называлъ его "великимъ человѣкомъ", "героемъ" и "близкимъ другомъ" \*\*\*); онъ, конечно, совершалъ это не даромъ. Статья о наслѣдованіи Курляндіей была измѣнена, послѣ паденія Бирона, въ томъ смыслѣ, что оставляла этотъ вопросъ открытымъ \*†). На что рѣшится Анна Леопольдовна?

<sup>\*) 27</sup> іюня 1741. Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., XXI, 50.

<sup>\*\*\*)</sup> Pol. Correspondenz, I, 135, 186.

<sup>\*†)</sup> Мартенсъ, Сборникъ трактатовъ, V, 317.

Ея личныя симпатіи клонились къ Австріи, особенно съ того времени, какъ Линаръ началъ руководить ими. И паденіе Миниха было встръчено въ Вънъ, какъ побъда, тъмъ болъе, что оно открывало дорогу Вельилю, который какъ разъ въ эту минуту мчался по Германіи, въ роскошномъ экипажъ, чтобы предложить Фридриху помощь Франціи. Извістно, однако, что отважный соперникъ Маріи Терезіи долго заставляль себя просить заключить такой союзь, ибо изъ Петербурга Мардефельдъ все посылалъ ему утвшительныя извъстія. Остерманъ принялъ номинально управленіе иностранными делами, но Анна Леопольдовна, любившая во все вмешиваться, слушала Михаила Головкина, котораго можно было купить за пятьдесять тысячь рублей, и Юлію Менгденъ, особу, съ которой можно было сдёлать все, что угодно, за половину этого. Самъ генералъ-адмиралъ не былъ настолько австрійцемъ, чтобъ нельзя было надъяться извлечь изъ него пользу, найдя только подходящія міры. Деньгами здісь нельзя было помочь, но портреть короля и насколько любезностей къ его роднымъ въ Вестфаліи чудесно подвиствовали бы, тъмъ болъе, что причиной давнишней его приверженности къ Австріи было только желаніе привлечь герцога Брауншвейгскаго въ свой лагерь и уничтожить Миниха\*). Въ концѣ года, агенть Фридриха считаль свое дѣло почти выиграннымъ. Деньги, данныя въ его распоряжение, такъ помогли при помощи Юліи Менгденъ и другихъ ея товарищей, цвна которыхъ была теперь хорошо извъстна Фридриху, Анна Леопольдовна такъ запутала нити иностранныхъ делъ, что правительство регентши не могло уже следовать своимъ желаніямъ или д'яйствовать въ пользу Россіи. Оно не послало на помощь побъдителю Мольвица двънадцатитысячнаго войска, но не могло предоставить его и въ распоряжение Маріи Терезіи, потому что нуждалось въ немъ для собственной защиты.

Изъ Стокгольма Бестужевъ давно извѣщалъ о военныхъ приготовленіяхъ, для которыхъ, какъ онъ думалъ, присылались пособія изъ Франціи и, можеть быть, даже изъ Прус-

<sup>\*) 14</sup> апръля и 31 октября 1741. Тайные берлинские архивы.

сін \*). Но при своемъ обычномъ оптимизмѣ, онъ считалъ ихъ слишкомъ ничтожными, чтобы возбуждать серьезныя опасенія. Онъ видѣлъ, что шведы не очень торопятся начатъ войну, но ошибался въ причинѣ этого. На самомъ дѣлѣ, въ Стокгольмѣ ждали новой внутренней революціи въ Россіи, которую считали благопріятной для плановъ, составленныхъ двадцать лѣтъ тому назадъ. Самыя противорѣчивыя вѣсти ходили по этому поводу тогда и принимались на вѣру. Предсказывали военную демонстрацію Лесн въ пользу Елизаветы! Говорили о скоромъ пріѣздѣ въ Стокгольмъ Морица Саксонскаго, который, помолвленный уже съ царевной, во главѣ русской и шведской партіи, встанетъ за ея права! Вслѣдствіе долгаго ожиданія и внѣшнихъ вліяній, настроеніе такъ разгорѣлось, что въ іюнѣ 1741 года Бестужевъ долженъ былъ сознаться, что онъ ошибся и разрывъ неизбѣженъ.

Предупрежденная своимъ агентомъ, Анна Леопольдовна могла только обратиться къ тому изъ двухъ своихъ союзниковъ, на котораго она могла разсчитывать менте всего, такъ какъ сама дала ему поводъ думать, что онъ не можетъ разсчитывать на нее. Она послала въ Берлинъ жалобы на будто бы оказанныя Швеціи субсидіи и даже на тв, которыя приписывались Франціи. Находясь наканунт союза съ этой последней державой, не должень ли быль Фридрихъ помешать дъйствіямъ ея, клонившимся къ ущербу его другой союзницы? Конечно, король говорилъ, что онъ не при чемъ. Его оскорбляли такими низкими "клеветами". Онъ хотълъ, чтобы "талеръ, который данъ шведамъ, сжегъ мою душу", и почти гарантироваль такой же нейтралитеть со стороны версальскаго двора \*\*). Мы знаемъ теперь, что надо объ этомъ думать. Открытіе военныхъ действій между Россіей и Швепіей было однимъ изъ условій, предъявленныхъ Фридрихомъ, для осуществленія союза съ Франціей. Въ іюнъ 1741 г. онъ категорически объявилъ Валори, что не исполнитъ своего объщанія, если шведы сейчась же не начнуть кампанію \*\*\*), и

<sup>\*)</sup> См. его донесенія у Соловьева, Исторія Россіи, XXI, 80-5.

<sup>\*\*)</sup> Браккель, русскій посоль въ Берлині, 13 сентября 1741. См. Мартенсь, Сборнико трактатово, V, 335.

<sup>\*\*\*)</sup> Pol. Correspondenz, I, 265, примѣчаніе.

угроза подъйствовала, война была объявлена 28 іюля. Предлогомъ къ разрыву было несоблюденіе Россіей статьи 7-й Нейштадтскаго трактата, заключавшей объщаніе не вмѣшиваться во внутреннія дѣла сосѣдки, убійство Сенъ-Клера и нѣсколько менѣе важныхъ вещей.

Хотя вполнѣ застигнутая врасплохъ, Россія, благодаря слабости и неподготовленности враговъ, побѣдоносно вынесла первый натискъ. Далеко не сочувствуя ихъ предпріятію, какъ они думали, Леси, вмѣстѣ съ Кейтомъ, побѣдилъ въ виду Вильманстранда генерала Врангеля и взялъ его въ плѣнъ. Но тотчасъ же, возвратившись въ Петербургъ, оба русскихъ генерала объявили, что не могутъ предпринятъ зимній походъ, который собирался начать главнокомандующій шведскими войсками, Левенгауптъ. Какъ въ Крыму, недостатокъ провіанта составлялъ препятствіе для продолжительныхъ кампаній. Мѣры Петра Великаго, по устройству складовъ, оставались мертвой буквой. Не было даже провіантмейстера \*).

Анна Леопольдовна снова обратилась въ Берлинъ; наивно она напомнила объ обязательствахъ новаго договора—помогать другь другу, чѣмъ дала поводъ Фридриху посмѣяться надъ ея агентомъ. Великая Россія можеть легко справиться съ маленькой Швеціей, утверждалъ король. Когда русскій посланникъ, Браккель, заговорилъ о заключеніи мира съ Австріей и выпадѣ противъ Франціи, такъ какъ въ Петербургѣ не предполагали, что Пруссія питаеть къ ней искреннія симпатіи, Фридрихъ сказаль:

"Да, да, я поневолѣ въ союзѣ съ Франціей, но не могу бросить ее теперь, не подвергая опасности мои владѣнія въ Клевѣ и Вестфаліи".

Неудовлетворенные съ этой стороны, регентша и ея совътники не могли разсчитывать на союзъ съ Австріей. Марія Терезія была очень занята борьбой со своимъ ужаснымъ противникомъ. Оставалась Англія. Послъ вторженія Фридриха въ Силезію, настроеніе этой державы стало болье благопріятно для Россіи. Главнаго препятствія къ политическому сближенію, заключавшагося прежде въ симпатіяхъ петербург-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, XXI, 90.

скаго двора къ Стюартамъ, болъе не существовало. "Шевалье Сенъ-Жоржъ" поддерживалъ тайную корреспонденцію, на которую онъ возлагалъ большія надежды, но получаемые имъ отвъты становились все безцвътнъе \*). Постоянныя колебанія внутренней политики Россіи пом'вшали переговорамъ, начавшимся было при прівздв въ іюнв 1740 года Финча. Послъ паденія Миниха, поднимался проекть союза Англіи, Россіи, Австріи и Саксоніи. Стремительность Фридриха и его первые успѣхи заставили Англію отступить назадъ, хотя она уже соглашалась подписать договорь, связывавшій ее съ Австріей. Тёмъ болёе, она была склонна заключить союзъ съ Россіей и 3 (14) апръля 1741 г. Финчъ подписалъ дружескій договорь объ оборонительномь союзь, который долженъ былъ продолжаться двадцать лъть и обязываль заключившія его державы помогать другь другу двінадцатью военными кораблями съ одной стороны, на другой-двънадцатитысячнымъ войскомь. Тайная статья обязывала Россію доставить эту помощь даже въ настоящую войну съ Испаніей, если другія державы въ нее вмѣшаются \*\*).

Итакъ, въ Петербургѣ надѣялись получить помощь этой эскадрой, которую третья союзница не преминеть послать къ шведскимь берегамъ. Князь Щербатовъ получилъ приказъ просить ея немедленной отправки. Его вѣжливо отослали къ статьямъ недавняго договора который, впрочемъ, русское правительство забыло ратифировать. Мы до сихъ поръ не знаемъ, состоялась ли когда-нибудь эта ратификація,—столько было безпорядка въ царствованіе Анны въ дипломатической канцеляріи, какъ, впрочемъ, и въ другихъ вѣдомствахъ \*\*\*)! Англійское правительство было право: оно говорило Щербатову: "Прочтите статьи! Вы увидите въ нихъ, что мы ни къ чему не обязаны во время нашей войны съ Испаніей". Все, чего могъ добиться русскій посланникъ, такъ только обѣщанія посредничества вь Версалѣ о томъ,

<sup>\*)</sup> Мартенсъ, Сборникъ трактатовъ, ІХ, 62 и сл.

<sup>\*\*)</sup> Мартенсъ, *ibid*. IX, 93. Корреспонденція Финча, Сборникъ, LXXXV, 469 и сл.

<sup>\*\*\*)</sup> Ibid.

чтобъ Франція такъ же воздержалась отъ посылки флота въ Балтійское море.

Развѣ Россія воевала съ Франціей? Нѣтъ. Ла-Шетарди оставался въ Петербургѣ и Кантемиръ искрение предлагалъ Флери сговориться относительно осуществленія договора.

- Но мы его не гарантировали!
- А вашъ октябрьскій трактать 1735 года съ Карломъ VI?
- Императоръ не ратифировалъ этотъ трактатъ и даже старался помъщать ему на Ратисбонскомъ сеймъ.

Кардиналъ подражалъ Фридриху, мистифицируя бѣднаго дипломата. Но въ іюнѣ 1741 г. Анна Леопольдовна и его поставила въ тяжелое положеніе, серьезно приказывая ему предложить Флери оборонительный союзъ\*).

Она стучалась во всё двери. Въ своемъ незнаніи окружающей ее дёйствительности, она разсчитывала даже на Данію, которая была тоже союзницей! Весной 1741 г. Корфъ, ея посланникъ въ Копенгагенѣ, утверждалъ, что этотъ дворъ тайно побуждалъ стокгольмскій къ войнѣ, какъ по ненависти къ Россіи, такъ и изъ-за подчиненія Франціи. А когда война разразилась, онъ слышалъ только извиненія: "Все было сдѣлано, чтобы предупредить конфликть; ничего нельзя сдѣлать, чтобы измѣнить его послѣдствія; шведскій флоть занималъ Балтійское море, а французская армія находилась у границъ Ольденбурга"! \*\*)

Кругъ враждебныхъ элементовъ расширялся, сжимая со всёхъ сторонъ бёдную регентшу. Даже въ Константинополё Франція и Швеція не безъ успёха старались возбудить враждебное настроеніе. Россія запоздала съ исполненіемъ мирнаго договора, заключеннаго Вильневымъ, который обязывалъ ее уничтожить Азовъ. Румянцевъ, замёнившій Неплюева на берегахъ Босфора, правда, просилъ не торопиться. У Порты были другія заботы; она дрожала передъ ужаснымъ персидскимъ шахомъ, Надиромъ, завоевателемъ Индіи. Но вдругъ отношенія послёдняго, казалось, сдёлались угрожающими для

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, ук. соч., XXI, 113.

<sup>\*\*)</sup> Ibid., XXI, 104.

самой Россіи. Калушкинъ, представитель при его дворѣ маленькаго Ивана III, доносилъ, что тамъ извѣстны внутренніе безпорядки и внѣшнія опасности, съ которыми сражались наслѣдники Петра Великаго, и хотять ими воспользоваться. "Скверная страна",—будто бы сказаль онъ,—,,ты не стоишь такого государя, какъ я! Если-бъ мы подняли оружіе, намъ легко было бы завоевать теперь всю Россію".

Анна Леопольдовна и ея совѣтники испугались и, по строгому приказанію, Румянцевъ долженъ былъ подписать 27 августа 1741 г. конвенцію, въ силу которой, за признаніе императорскаго титула, Россія обязывалась немедленно уничтожить Азовъ\*).

Это быль еще почти успѣхъ. Другихъ уже не было въ царствованіе Ивана III. Уже само по себѣ опасное, столкновеніе съ Швеціей, на самомъ дѣлѣ, представляло для правленія регентши, не сознававшаго этого, большую опасность внутренняго порядка, грозившую его существованію, и дѣйствительно, вскорѣ уничтожившую его.

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, XXI, 99.

# ГЛАВА ХІУ.

### Елизавета.

I. Легенда и исторія.—Предполагаемое участіе Франціи и національнаго элемента въ декабрьскомъ переворотъ 1741. г. Дъйствительность. Молодость Елизаветы.—Воспитаніе.—Крылья подръзаны.—Первая любовь.— Венера и Минерва.-Первое тщеславіе.-Удаленіе.-Одиночество.-Темныя связи.—Предполагаемый бракъ.—Алексъй Разумовскій.—Видимый упадокъ. И. Движение въ казармахъ въ пользу царевны.-Причины его.агенты.—Салтыкова.—Преобладаніе иностранныхъ элементовъ въ организацін заговора.—Шварць.—Грюнштейнь.—Роль хирурга Лестока.— Цитерскія тайны.—Переписка Мардефельда и Фридриха II по этому поводу. III. Сношенія Елизаветы съ Франціей и Швеціей.-Призывъ къ помощи первой. Уклончивый отвъть Ла-Шетарди, одобренный его правительствомъ. — Попытки Нолькена. — Онъ предлагаетъ помощь шведской армін.—Перемъна въ Версаль, основанная на союзь противъ Австрін.— Приказъ Ла-Шетарди способствовать этому.--Нолькенъ просить у Еливаветы письменнаго приказа и отказа отъ завоеваній Петра Великаго.-Нерашительность царевны.—Отступленіе.—Отьаздь Нолькена.—Отставка Ла-Шетарди.—Швеція неожиданно объявляеть войну Россіи.—Отсутствіе единенія.--Ни плана, ни направленія.--Скупость Ла-Шетарди.---Елизавета считаеть себя покинутой.-Попытка сватовства принца Конти.--Отказъ Елизаветы.-Неудача заговора. IV. Неожиданное совпаденіе обстоятельствъ ускоряеть развязку. Вурныя встрачи въ Зимнемъ дворцъ.-Лестокъ, покинутый Елизаветой.-Приказъ объ отправленіи, данный гвардейцамъ.-Ръшительный поступокъ.-Новыя просьбы о деньгахъ у Ла-Шетарди.—Отказъ.—Революція "безъ Франціи" V. Ночь 4 лекабря. — Собраніе въ дом'я Елизаветы. — У Преображенцевъ. — По дорогъ къ Зимнему дворцу.-Покушеніе.-Бывшій императоръ на рукахъ новой императрицы.—Заключеніе.

I.

Событіе, о которомъ я упомянулъ, считается однимъ изъ самыхъ извъстныхъ въ исторіи и дало поводъ къ массъ ком-

ментаріевъ. Малівшія подробности его установлены по такимъ достовърнымъ свидътельствамъ и такъ подробно обрисованы, что мое намфреніе разсказать здісь о немъ покажется напраснымъ. Темъ более, что у меня неть новыхъ документовъ. Берлинскіе архивы, которые я могь осмотрѣть въ этомь отношении первымъ, вполнъ согласуются съ парижскими архивами или исчерпаны до меня. Мое извиненіе въ томъ, что мои предшественники не вполнѣ примѣнили свои знанія. По крайней мірь, въ двухъ случаяхъ: во-первыхъвъ участіи Франціи и ея представителя въ Петербургв Ла-Шетарди въ переворот въ декабр 1741 г., положившемъ конецъ царствованію Ивана III, возведя на престолъ дочь Петра Великаго, и во-вторыхъ--- въ роли національнаго элемента въ этомъ событіи, -я думаю, они вполнв отибаются. Я даже увъренъ въ этомъ именно, въ виду отсутствія противорвчащихъ данныхъ. Не можетъ быть никакого сомнвнія. Истина очевидна! Но почему же ее затемняли?

Откуда идуть всв легенды? Созданіе адюльтера, обыкновенно не имъють ни отца, ни матери. Однако, коекакія предположенія можно сділать. Имівшій выгоду оть переворота, былъ заинтересованъ въ томъ, чтобы придать этому, самому обыкновенному заговору-между спальней и казармой, болве торжественный и приличный видь, и для этого воспользоваться престижемъ Франціи и русскими патріотическими чувствами. Нѣкоторые современники были обмануты, другіе сознательно поддерживали выдумку, и легенда появилась на свътъ Божій. Она шла своимъ путемъ; въ настоящее время получила гражданское существованіе: "Легенда такая пріятная! Молодая, прекрасная и страстная цесаревна, возведенная на престолъ народнымъ теченіемъ, при поддержкъ тридцатилътняго посла и восьмидесятилътняго кардинала", --богатая тема! Но въ этомъ уголкъ прошедшаго, куда мы собираемся проникнуть, не кажется ли вамъ, что романъ игралъ уже достаточную роль? Къ тому же легенды живучи. Я, ввроятно, не убью и эту. Поэтому позвольте мнв окончить мою книгу, какъ я ее началъ, съ единственной заботой объ истинъ.

Родившаяся 19 декабря, 1709 года, — въ памятный день

для ея отца, который, возвращаясь въ Москву послѣ Полтавы, велъ за собой длинный кортежъ шведскихъ плѣнниковъ, Елизавета была въ тѣхъ лѣтахъ, когда, если оно не получила удовлетвореніе, честолюбіе имѣеть обыкновеніе засыпать навсегда.

Она, действительно, давно дала ему заснуть. Деятельная или, по крайней мъръ, оживленная при Петръ II, при Аннъ Іоанновит она должна была сдерживать свою живость и постепенно дошла до равнодушія, которому способствовало злоупотребленіе удовольствіями. Образованія она не получила. Ея мать, "по важнымъ причинамъ", какъ она говорила, заботилась о томъ, чтобъ она говорила по-французски и хорощо танцовала менуэть. Причины эти извъстны. Менуэть долженъ быль произвести впечатльние въ Версаль, а Екатерина думала, что большаго и нельзя требовать оть принцессы. Предоставленная себъ, царевна не думала восполнить это воспитаніе. Она никогда не читала, проводила время въ охоть, верховой и лодочной вздв и въ заботахъ о своей красотъ, хотя и дъйствительной, но грубоватой. Ея лицо, съ нъсколько неправильными чертами, украшали прекрасные глаза, разделенные короткимъ, толстымъ и приплюснутымъ носомъ, который она не выносила на своихъ портретахъ. Шмидть, знаменитый граверь, должень быль поэтому измънить его на картинъ Токэ\*), и по этой же причинъ она никогда не позволяла рисовать себя въ профиль. Но она была хорошо сложена, у нея была хорошенькая ножка, свъжее твло, цвъть лица ослъпительный, волосы, которые она не пудрила, прекраснаго, рыжаго оттѣнка, оть всей ея особы вѣяло любовью и сладострастьемъ. Въ юности, въ костюмѣ итальянской рыбачки, -- въ бѣломъ лифѣ, въ очень короткой красной юбкъ, въ маленькой шляпкъ, съ крыльями за плечами-молодыя девушки тогда носили ихъ до 18 леть, и позже, когда надъвала мужской костюмъ, который она любила, такъ какъ онъ выдъляль ея полную, изящную фигуру, она была неотразима. Она возбуждала мужчинъ, очаровывала ихъ своей живостью и веселостью. "Всегда въ движеніи",

<sup>\*)</sup> Ровинскій, Словарь гравированных портретовь, IV, 377.

говориль саксонскій уполномоченный Лефорть, "безпечная, остроумная, насмішливая. Казалось, что она родилась для Франціи", добавляль онь, "ибо любила фальшивый блескь" \*).

Въ январъ 1722 г. въ день ея совершеннолътія, по обычаю, передъ большимъ собраніемъ, Петръ ножницами обръзалъ ей крылья\*\*). Ангелъ сталъ женщиной. Мужчинамъ не нуженъ былъ символъ, чтобы убъдиться въ этомъ.

Заранве, какъ уввряють, сойдясь со своимъ женихомъ, бізднымь Карломь Августомь Голштинскимь, она развратила Петра II и обманывала его съ красавцемъ Бутурлинымъ. Ее называли "Венерой", въ противоположность сестръ царя, серьезной и долгое время добродътельной, Наталіи Алексвевнь, которую звали "Минервой". Покинутая племянникомъ, которому она на это дала много поводовъ, "Венера" стала просто равратничать, "делая", — какъ писаль Лирія, — "съ безстыдствомъ вещи, которыя заставляють краснёть даже наименте скромныхъ" \*\*\*), собравъ въ своемъ домт въ Александровской слободъ (знаменитой уже со временъ Іоанна Грознаго, производившаго тамъ ужасныя вещи), самое дурное общество; потомъ когда Анна заставляла ее следовать за ней въ Петербургъ, она продолжала делать то же въ отдаленной окраинъ города, въ домикъ совсъмъ маленькомъ. Она тамъ жила тихо, почти бъдно, въ постоянной нуждъ, окруженная шпіонами. Въ 1735 г., заключили въ тюрьму одну изъ ея прислужницъ, обвинивъ въ томъ, что она дурно говорила о Биронъ. Слъдствіе, наказаніе кнутомъ и ссылка въ монастырь. Было одно время наміреніе подвергнуть тому же и царевну. Она одъвалась очень просто, обыкновенно въ платье изъ бълой тафты, на темной подкладкъ, "чтобы не дёлать долговъ",-говорила она впоследствіи Екатерине ІІ, "потому что если бы я дълала долги, я могла погубить свою душу; если-бъ я умерла, никто не заплатиль бы моихъ долговъ и я попала бы въ адъ, а этого я не хотъла". Но платье изъ бѣлой тафты, съ черной подкладкой, должно было напоми-

<sup>\*)</sup> Weber, Graf von Sachsen, 92.

<sup>\*\*)</sup> Михневичъ, Русская женщина въ XVIII выкы, 1895, стр. 121.

<sup>\*\*\*)</sup> Восемнадцатый выкъ, II, 103.

нать также о въчномъ трауръ и служить знаменемъ. Ея родственники, эта ужасная семья литовскихъ мужиковъ,—три дяди, двъ тетки,—присвоившіе себъ аристократическія имена и титулы, но нуждавшіеся и испытывавшіе презрительное отношеніе Анны, доставляли ей заботы и огорченія. Она воспитывала на свой счеть двухъ дочерей Карла Скавронскаго, старшаго брата Екатерины I, и хотъла выдать ихъ замужъ \*). Аристократія презирала ее, какъ за незаконность ея рожденія, такъ и за ея привязанности. Чтобы имъть какое-нибудь общество, она принуждена была опускаться все ниже и ниже, слъдуя въ этомъ, какъ дочь скромной служанки, своимъ природнымъ наклонностямъ.

Воть что называли ея популярностью.

Въ Александровской Слободѣ она обращалась, какъ съ подругами, съ деревенскими дѣвушками, каталась съ ними на саняхъ, или, между двумя оргіями, угощала ихъ орѣхами и маковниками, принимала участіе въ ихъ пляскахъ и пѣсняхъ. Въ Петербургѣ она открыла свой домъ гвардейскимъ солдатамъ. Она дѣлала имъ мелкіе подарки, крестила у нихъ дѣтей и кружила имъ головы вызывающими улыбками и "глазками". "Ты кровь Петра Великаго!"—говорили они ей; но она давала имъ понять, что въ ея жилахъ течетъ кровь бывшей прачки, служившей утѣхой старымъ солдатамъ подъ стѣнами Маріенбурга.

Она очень рѣдко показывалась въ публикѣ, въ торжественныхъ случаяхъ, и держала себя тогда серьезно и грустно, съ видомъ молчаливаго протеста, ясно показывавшаго, что она не отреклась отъ своихъ правъ. Это можно было угадать и по нѣкоторымъ поступкамъ, внушеннымъ ей, безъ сомнѣнія, окружающими, потому что у нея никогда не было иниціативы. Она посѣтила несчастнаго Лопатинскаго, извлеченнаго Анной Леопольдовной изъ тюрьмы, гдѣ его уже считали умершимъ.

— Узнаешь ты меня?

Разбитый долгимъ заключеніемъ, старикъ нѣкоторое вре-

<sup>\*)</sup> Архивъ Воронцова, І, 27.

мя старался припомнить, затемъ выпрямился съ радостнымъ выражениемъ.

— Ты искра Петра Великаго!

Она оставила ему триста рублей, и объ этомъ говорили по церквамъ и монастырямъ\*).

Тъмъ не менъе она оказалась покинутой и уже полузабытой. Она оставалась красивой, но полнъла, и англійскій посоль Финчъ говорилъ, вспоминая слова Цезаря у Шекспира, что "Елизавета слишкомъ полна, чтобы быть заговорщицей" \*\*). Ее считали уже замужемъ за Алексвемъ Разумовскимъ, крестьяниномъ-малороссомъ, замъченнымъ ею въ хоръ Анны Іоанновны, въ которомъ онъ пълъ. И, очевидно, последній не быль человъкомъ, который быль ей нуженъ, чтобы выйти изъ пассивной, лёнивой неподвижности, благодаря которой, она, по словамъ Ла-Шетарди, "была робка въ самыхъ простыхъ поступкахъ" \*\*\*). Красавецъ, послѣ выпивки, иногда буйствоваль, но это ограничивалось только сокрушениемь мебели. Входя вмѣстѣ съ нимъ въ близкій кружокъ царевны, братья Шуваловы, Александръ и Иванъ, тоже значили не больше, а Михаилъ Воронцовъ, женатый на одной изъ Скавронскихъ, былъ олицетворенная сдержанность и вижств съ твмъ осторожность.

Во время своего всемогущества, регентъ Биронъ какъ будго хотътъ приблизить свое солнце въ этой затуманившейся звъздъ, и это произвело нъкоторое волненіе, какъ между приверженцами, такъ и между врагами цесаревны. Послъ, казалось, она искала сближенія съ находившимся въ немилости Минихомъ, и сторонники Антона-Ульриха получили приказъ арестовать эксъ-министра, если увидятъ его выходящимъ отъ Елизаветы. Говорять, онъ посъщалъ ее переодътымъ. Но свиданія не имъли видимыхъ послъдствій. Минихъ прежде совътовалъ Бирону заточить цесаревну; она, повидимому, не забыла этого, и всъ понимали, что съ этой стороны нечего бояться и не на что надъяться. А однако, го-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХІ, 52.

<sup>\*\*)</sup> Сборникъ, XCI, 107.

<sup>\*\*\*) 19</sup> ноября 1740.

товилось событіе, которому суждено было разсѣять эти предположенія,—впрочемь не въ кабинетѣ Ла-Шетарди.

# Π.

При отсутствіи среди приближенныхъ цесаревны человіка, способнаго дать ей вмъстъ съ сознаніемъ роли, которую она можеть играть, и средства для осуществленія этихъ стремленій, въ болье отдаленныхъ сферахъ было много людей, волновавшихся и возмущавшихся ея бездеятельностью. Гвардейскія казармы волновались. Уже нісколько місяцевь, испытавъ ихъ мужество и готовность служить, устроители государственныхъ переворотовъ и своихъ дёлъ пробудили ихъ собственное честолюбіе, но не удовлетворяли ему. Гвардейцы готовы были помочь, потому что дёло нравилось имъ само по себъ, придавая имъ значение и случай требовать наградъ; но каждый разъ у нихъ было чувство, что было бы безконечно лучше, если бы ими пользовались не Биронъ, Минихъ или Антонъ-Ульрихъ. И не потому, чтобы среди нихъ было сильно развито національное чувство. Между гвардейцами было очень много иностранцевъ-даже простыхъ солдать. Но тв иностранцы, которые, ссорясь между собой. проявляли притязанія командовать ими и управлять Россіей, не имъли въ ихъ глазахъ ничего симпатичнаго и внушительнаго. Биронъ и Минихъ оплошали, первый попался какъ дуракъ въ западню, а второго прогнали, какъ лакея, а самъ Антонъ-Ульрихъ, отепъ императора и генералиссимусъ, покрылъ себя позоромъ между Юліей Менгденъ и Линаромъ. Анна Леопольдовна не была зла; они легко простили бы ей ея интимную жизнь: но они никогда не видали ее. Она запиралась съ фаворитомъ и фавориткой. Такъ какъ теперь государя мъняли, какъ сорочку, они продпочли бы Елизавету, не потому, что она была "искрой Петра Великаго", но потому, что она оставалась доступна всёмъ, привётлива и снисходительна; потому что та мрачная жизнь, которою другіе заставляли жить Россію, безъ сомнівнія, стала бы веселой, какъ глаза царевны, не говоря о томъ, что эти глаза сулили наиболѣе предпріимчивымъ. Воспоминаніе о Шубинѣ преслѣдовало воображенія, и разсказы, ходившіе о немъ, больше сдѣлали для успѣха дочери побѣдителя при Полтавѣ, чѣмъ его слава.

Здѣсь образовался очагъ страстныхъ желаній и горячихъ домогательствъ, распространяя свое пламя даже въ нѣкоторые полки. Слышались крики: "Развѣ никто не хочетъ предводительствовать нами въ пользу матушки?" Они такъ фамильярно звали Елизавету \*). Одна ея пріятельница, Салтыкова, урожденная Голицына, по своему служила въ этой же средѣ дѣлу цесаревны. Казармы Преображенскаго полка касались ея дома, и она такъ усердно посѣщала ихъ, по свидѣтельству Мардефельда, что ей случалось уносить оттуда ощутительныя воспоминанія \*\*).

Такимъ образомъ родился заговоръ, если можно это имя опрометчивому стремленію ніскольких лиць тись для общей цёли, но безъ яснаго выработаннаго плана, безъ определенной программы действія. Чтобы установить это необходимое единеніе, два темныхъ агента-одинъ изъ числа слугь цесаревны, другой изъ войска-воспользовались последнимъ моментомъ; но уже однихъ ихъ фамилій достаточно, чтобы судить о національномъ и патріотическомъ характерѣ, который мёстные историки до сихъ поръ придають дёлу, которое они затвяли: они оба были иностранцы! Даже самую Елизавету не считали сторонницей чувствъ, приписываемыхъ по этому поводу. Въ сентябръ 1727 г., желая выдать ее замужь за маркграфа Бранденбургскаго, Мардефельдъ писаль: "Она вполнъ нъмка по духу и хочеть только уъхать отсюда" \*\*\*). Двое посредниковъ, роль которыхъ я долженъ выяснить, не имъли никакого отношенія къ французскому посольству. Благодаря нѣсколькимъ разговорамъ, которые она могла поддержать на языкъ Расина, Елизавета тотчасъ же оказалась находящейся съ королевскимъ посломъ на короткой ногъ. Разъ Анна Леопольдовна имъетъ поддержку въ Австріи,

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХІ, 126.

<sup>\*\*)</sup> Королю, 6 февраля 1742. Тайные берлинскіе архивы.

<sup>\*\*\*)</sup> Сборникъ, XV, 383.

не должна ли была Франція поддержать царевну, которую гвардейцы выставляли соперницей правительницы? Съ тактомъ и ловкостью, которые наименте способныя женщины умтють вносить въ подобныя дта, царевна старалась поддержать и развить это впечатлтніе,—такъ какъ это создавало декорацію, вызывало уваженіе. Но надзоръ надъ нею и ея робость, преувеличивавшая опасности, помтшали ей, какъ мы увидимъ, продолжать это сближеніе, между тты какъ болте или менте основательныя опасенія со стороны Ла-ІПетарди помтшали ей извлечь больше выгоды. Важите, дтоствительнте и ртшительнте въ подготовкт государственнаго переворота была роль Шварца и Лестока. Въ осуществленіи его на первомъ плант фигурируетъ третій иностранецъ. Дрезденскій еврей, бывшій маклеръ и ювелиръ, а теперь гвардейскій солдать, по имени Грюнштейнъ.

Шварцъ былъ немецъ, капитанъ пехотнаго полка, который, поступивъ на русскую службу, выдалъ себя за инженера и работалъ въ качествъ такового на докахъ. Я уже упоминалъ о Лестокъ. Онъ уже давно состоялъ врачомъ при Елизаветъ. Отецъ его, уроженецъ Шампаньи, называль себя дворяниномъ: Л'Эстокъ Л'Эльвекъ. Покинувъ Францію при отмѣнѣ Нантскаго эдикта, онъ поселился въ Германіи, гдф сначала быль цырюльникомъ, затемъ лекаремъ при дворе Георгагерцога Брауншвейгъ-Цемескаго. Вильгельма, последняго Родившійся въ 1692 г., сынъ его прівхаль искать въ 1713 г. счастья въ Россію. Петръ Великій оціниль его хирургическія способности и живой умъ, но онъ имълъ несчастие не понравиться Крамерь, которая приписала ему нехорошія р'вчи объ отношеніяхъ царя къ его денщику Бутурлину. Лестокъ отдёлался ссылкой въ Казань, откуда его поспёшила вернуть Екатерина I, назначивъ его къ шестнадцатилътней Елизаветв, хотя и знала его глубокую безнравственность. Положеніе, которое онъ занималь около царевны, только послъ декабрьскихъ событій 1741 г., когда Мардефельдъ послалъ своему государю результать лично добытыхъ имъ сведений по этому поводу, которыя онъ собиралъ очень усердно и съ удовольствіемъ. Мы не имфемъ возможности раздёлить это удовольствіе, такъ какъ авторъ сообщенія, гарантируя себя отъ поздиватилго разоблаченія, просиль, чтобы получившій его письмо "отдать въ жертву Вулкану" подробности, которыя онъ находиль нужнымъ послать ему "о жертвахъ, принесенныхъ на другихъ алтаряхъ, благодаря стараніямъ франко-нѣмецкаго хирурга". Фридрихъ ІІ не исполниль этой просьбы; можеть быть, мнѣ слѣдовало бы принять ее къ свѣдѣнію—изъ уваженія къ моимъ читателямъ. Но можеть быть, меня не извинили бы, если бы я не познакомилъ ихъ съ этимъ образчикомъ дипломатической переписки, содержавшей, вполнѣ вѣрно, всю квинтъ-эссенцію современной исторіи. Тѣмъ не менѣе я все же счелъ необходимымъ сдѣлать кое-какія купюры, оставляя все прочее на совѣсти писавшаго. Воть текстъ:

"Особа, о которой идеть рачь (Елизавета), соединяеть въ себѣ большую красоту, чарующую грацію и необыкновенно много пріятнаго ума и набожности, при чемъ исполняеть внѣшніе обряды съ безпримѣрной точностью. Но, зачатая подъ роковымъ созвъздіемъ, т. е. въ самую минуту нъжной встръчи Марса съ Венерой... она ежедневно по нъсколько разъ приносить жертву на алтарь матери любви и значительно превосходить набожными делами супруга императора Клавдія и Сигизмунда. Первымъ жрецомъ, отличеннымъ ея, быль подданный Нептуна, простой матрось прекраснаго роста... Теперь эта важная должность не занята въ продолженін двухъ лътъ; до того ее исполняли жрецы, не имъвшіе особаго значенія. Наконецъ, ученикъ Аполлона съ громовымъ голосомъ, уроженецъ Украйны... былъ найденъ, и должность засіяла съ новымъ блескомъ. Не щадя силъ и слишкомъ усердствуя, онъ сталъ страдать обмороками, что побудило однажды его покровительницу отправиться въ полномъ дезобилье къ Гипократу просить его оказать быструю помощь больному. Заставъ лекаря въ постели, она села на постель и упрашивала его встать. Онъ, напротивъ, сталъ приглашать ее... позабавиться. Въ своемъ нетерпъніи помочь другу сердца, она отвъчала съ гнъвомъ: "Самъ знаешь, что не про тебя печь топится!.." "Ну", — отвътиль онь грубо, — "развъ не лучше бы тебѣ заняться со мной, чѣмъ съ такими подонками?" Но разговоръ этимъ ограничился. Онъ повиновался.

Я узналъ эти подробности отъ человѣка присутствовавшаго при этомъ фарсѣ!.." \*).

Націонализмъ или патріотизмъ всѣхъ этихъ людей—нелѣпость, какую рѣдко можно встрѣтить даже въ тайныхъ углахъ, гдѣ живутъ всякія сказки.

Я перехожу къ организаціи заговора,—если таковой существоваль,—основываясь для возстановленія фактовъ на донесеніяхъ маркиза Ла-Шетарди, контролируемыхъ донесеніями,—до сихъ поръ оставляемыхъ безъ вниманія—получавшимся въ то же время версальскимъ кабинетомъ изъ Стокгольма. Ихъ вполнѣ достаточно для провѣрки достовѣрности фактовъ; именно чтобы доказать, что участіе Франціи въ этой авантюрѣ существовало только въ проектѣ, и что—вопреки господствующему мнѣнію—этотъ самый проектъ не исходилъ отъ молодого представителя французской дипломатіи въ Петербургѣ.

### III.

Маркизъ Ла-Шетарди прибылъ на свой настоящій постъ въ 1739 г. въ качествъ представителя, что, кажется, подходило къ нему. Ограничившіяся первоначально обміномъ любезностей, его отношенія къ Елизаветь приняли болье близкій характерь только въ ноябрі 1740 г., послі паденія Бирона, унесшаго у царевны нъсколькихъ новыхъ иллюзій. Тогда она послала къ нему Лестока, подъ большимъ секретомъ, чтобы выразить ему сожалвніе, что не можеть принимать его у себя. Тогда съ недовъріемъ относились къ ней и къ лицамъ, бывавшихъ у нея. Ла-Шетарди отвътилъ уклончиво. Ему казалось, что онъ имветь причины недовврять царевив, такъ какъ считалъ ее въ хорошихъ отношеніяхъ съ Анной Леопольдовной, сторонницей Австріи. Но, къ великому его изумленію, Лестокъ говориль съ нимъ о паденін Бирона съ сожалѣніемъ. Цесаревна лишилась всего съ потерей его. И тотчасъ же онъ обратилъ вниманіе на тѣ на-

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ королю, 28 декабря 1742. Секретнъйше.

дежды, которыя могла возбуждать могущественная партія, которой располагала въ народѣ дочь Петра Великаго и ея племянникъ, герцогъ Голштинскій. Маркизъ не былъ ни убѣжденъ, ни даже не спѣшилъ узнать мнѣніе своего двора о подобномъ намекѣ. Онъ не посылалъ курьера. Еще менѣе желалъ онъ завести съ самой Елизаветой разговоръ о такомъ щекотливомъ предметѣ \*). Онъ удовольствовался тѣмъ, что сообщилъ объ этомъ въ о ч е р е д н о м ъ докладѣ и ждалъ событій, по его мнѣнію, вовсе не обѣщавшихъ осуществленія рискованныхъ надеждъ Лестока или его возлюбленной.

Въ слѣдующемъ мѣсяцѣ шведскій посолъ, Нолькенъ, въ свою очередь, озадачилъ его открытіемъ еще болѣе щекотливаго свойства. Онъ говорилъ, что получилъ приказаніе покровительствовать, по своему выбору, партіи герцога Курляндскаго, партіи Анны Леопольдовны или партіи Елизаветы и располагалъ для этого ста тысячами червонцевъ. Онъ рѣшилъ ихъ употребить въ пользу царевны и обратился къ своему французскому коллегѣ, спрашивая, какъ ихъ паибелѣе выгодно употребить въ соотвѣтствующемъ направленіи.

Сначала Ла-Шетарди испугался. Теперь дёло шло уже не объ одивхъ надеждахъ, но и о заговорв, для осуществленія котораго Нолькенъ возлагалъ надежды на переговоры, возникшіе между царевной и нъсколькими гвардейцами нъсколькими незначительными чиновниками. И представителю всехристіаннъйшаго короля предлагали сдълаться сообщникомъ? Это безуміе! Однако, сто тысячь червонцевь заставляли задуматься. Не въ обычаяхъ, да и не въ средствахъ Швеціи было производить такіе расходы. Откуда взялись деньги? Деньги, расходившіяся въ Стокгольм' на предметы внішней политики, часто исходили изъ французской казны. Въ виду случаевъ, употребляемыхъ современной дипломатіей, предположение объ интригъ, косвенно поощряемой версальскимъ кабинетомъ, безъ вѣдома своего прямого агента, не было ничуть невъроятно. Все взвъсивъ, маркизъ ръшилъ дать уклончивый отвъть, написать еще разъ, испрашивая инструкцій, и ждать, держась въ сторонъ. Прошло болъе мъсяца, и лишь

<sup>\*)</sup> Cp. Vandal, Louis XV et Elisabeth, p. 138.

по настойчивому приглашенію Елизаветы онъ согласился видѣться съ ней; однако, и туть онъ заботливо старался ничѣмъ не нарушать своей сдержанности.

Впрочемъ, царевна въ этомъ отношеніи избавила его оть всякаго затрудненія, ограничиваясь сѣтованіями на настоящее состояніе вещей, "уже предвидѣнному Петромъ Великимъ",-и взволнованно упомянула о привязанности, выказываемой гвардіей, "къ памяти царя и его крови". Имя Людовика XV ни разу не было упомянуто во время этого разговора, хотя и говорили это, а тъмъ болъе не возбуждалось воспоминаній, скорве унизительныхъ для царевны, о проектъ брака, гдъ отказъ исходиль не съ ея стороны. По крайней мъръ, Ла-Шетарди совсъмъ не говорить объ этомъ въ своихъ депешахъ, и, безъ сомивнія, ему не простили бы въ Версалъ слишкомъ рискованныхъ намековъ на чувства, постоянство которыхъ, у всякой другой, кромѣ Елизаветы, могло бы польстить королю, но у возлюбленной красавца Шубина поставило бы его въ слишкомъ дурное общество. Также, вопреки всякой истины, по этому поводу кардинала Флери обвиняли въ нервшительности, а его агента въ склонности къ интригамъ. Ла-Шетарди никогда не думалъ выступать защитникомъ плановъ, сообщенныхъ ему Нолькеномъ и считавшихся имъ дерзкими, и его сдержанность встрътила полнъйшее одобреніе. При первыхъ донесеніяхъ, государственный секретарь смёло такъ отвёчалъ посланнику: "Надо думать, что не можеть быть вопроса о ея (Елизаветы) притязаніяхъ на русскую корону при жизни царя. Въ настоящее время всв разсужденія по этому поводу излишни".

Это быль категорическій и полный отказъ.

Только шведъ продолжаль свое дёло, и въ январё Ла-Шетарди узналь, что при его содёйствіи заговоръ начинаєть осуществляться. Теперь поднимался вопрось о вооруженномъ вмёшательстве Швеціи, войска которой поддержали бы возстаніе гвардіи въ пользу дочери Петра Великаго.

Дѣло принимало серьезный обороть. Все еще сдерживаясь, Ла-Шетарди уклонился оть совмѣстнаго свиданія со своимъ коллегой, предлагавшагося Елизаветой, но на слѣдующій день долженъ быль повиноваться настойчивому зову царевны, оказавшейся на этотъ разъ болье откровенной. Она говорила о положени вещей, достигшемъ той точки, когда "дальнышее ожидание уже невозможно", о преданности войскъ, о само-отверженности заговор щиковъ, и собирались подойти къ самому деликатному вопросу, выразивъ свою увъренность въ "дружбъ Франціи", когда доложили объ англійскомъ посланникъ. Жестомъ Елизавета предложила Ла-Шетарди остаться и дождаться ухода нежелательнаго посътителя. Финчъ понялъ, что мъщаетъ, и сократилъ свой визитъ. "Наконецъ, мы отъ него отдълались!" — вздохнула царевна. Но Ла-Шетарди, тотчасъ же, коротко оборвалъ признанія, къ которымъ она хотьла перейти, указалъ на невозможность продолжать свиданіе, чтобы его не замътили. Она только успъла ему сказать, что такъ какъ ей нъть больше надобности сдерживаться, онъ можетъ посъщать ее, когда ему будетъ угодно \*).

Онъ далъ себъ слово не злоупотреблять этимъ позволеніемъ. Но въ Версалѣ теперь находили, что онъ проявляеть чрезмърную осторожность. Извъстія, получаемыя тамъ изъ Стокгольма, рисовали заговоръ въ болве серьезномъ видв, чвмъ позволяли предполагать донесенія, посылаемыя изъ Петербурга; въ то же время проекть коалиціи противъ Австріи, нарождавшійся между Версалемъ и Берлиномъ, сделаль болъе желательнымъ комбинацію, благодаря которой Въна лишилась бы своего последняго союзника. Следствіемъ этого явились решительныя приказанія, рисующія въ действительности въ совершенно обратномъ свътъ роли, приписываемыя легендами кардиналу Флери и его агенту. Но последній убеждалъ министра, а министръ руководилъ имъ съ начала и до конца, предписывая ему впредь не колебаться помогать готовившемуся перевороту и сказать Елизаветь, что, "если король можеть оказать ей услугу, и она пожелаеть предоставить ему на то возможность, она можеть разсчитывать, что его величеству доставить удовольствіе способствовать ожидаемому ею успъху" \*).

<sup>\*)</sup> Ла-Шетарди, 3 января 1741. Иностр. Дъла.

<sup>\*\*)</sup> Амло къ Ла-Шетарди, 12 и 16 февраля 1741; онъ же Сенъ-Севарену, посланнику въ Стокгольмъ, 16 февраля 1741.

Итакъ, вслъдъ за Швеціей, Франція объщала свое содъйствіе. Но въ этотъ самый моменть предпріятіе наткнулось со стороны первой державы на камень преткновенія, на которомъ оно рисковало потерпъть крушеніе. Когда дъло коснулось главной пружины заговора, Нолькенъ неожиданно обнаружиль ея тайную причину. Онъ предлагаль немедленно ввести на русскую территорію значительный военный отрядъ, но требоваль со стороны царевны письменной просыбы, въ которой заключалось бы обязательство возвратить Швеціи завоеванія Петра Великаго. Онъ ссылался на объщанія, подлинность которыхъ Елизавета вноследствіи оспаривала, и бывшія, действительно, кажется, неопределенными. Въ перепискъ съ французскимъ посланникомъ въ Стокгольмъ, Нолькенъ утверждаетъ, что царевна сама признала за Швеціей право требовать обратно часть своихъ потерянныхъ владіній въ награду за услугу, оказываемую дочери Петра Великаго, и что она почти соглашалась на просьбу \*). Но даже самъ Амло считаль, что это слишкомъ много \*\*), а Елизавета обнаружила неопреодолимое нежеланіе что-либо признавать или объщать письменно. Довольно ея слова. Такъ какъ шведъ оказался несговорчивымъ, она обратилась къ французу.

Проведя нѣсколько дней въ деревнѣ, чѣмъ она воспользовалась, чтобы дать обѣдъ офицерамъ армейскаго полка, расположеннаго поблизости, она вызвала къ себѣ Ла-Шетарди, сообщая ему, какихъ трудовъ ей стоило сдерживать горячность своихъ приверженцевъ, тогда какъ Нолькенъ своими непріемлемыми условіями задерживалъ исполненіе условленнаго плана. Такъ какъ, согласно полученнымъ инструкціямъ, онъ долженъ былъ дѣйствовать заодно со своимъ шведскимъ коллегою, маркизъ вынужденъ былъ, помимо воли, поддерживать требованіе, которое онъ тоже считалъ безосновательнымъ, добавивъ, что "его личнымъ желаніемъ было бы, чтобы дѣло уладилось, такъ какъ связи, существовавшія между Франціей и Швеціей, можетъ быть, доставили бы королю

<sup>\*)</sup> Сенъ-Северенъ къ Амло, 14 апрѣля 1741. Иностр. Дѣла, Швеція.

<sup>\*\*)</sup> Амло къ Сенъ-Северену, 4 іюля 1741. Иностр. Дѣла, Швеція.

случай доказать цесаревнѣ тѣмъ или инымъ способомъ свою дружбу"\*).

Большаго она не могла добиться. Онъ самъ терялъ почву подъ ногами и такъ убъдительно оправдывалъ свое поведеніе передъ своимъ начальствомъ, что поколебалась даже ихъ рвшимость. Подозрвнія закрались въ голову Амло. Чистосердечно ли действовала Елизавета, выказывая такое мужество послѣ столькихъ проявленій робости? Не являлась ли она орудіемъ западни, разставленной правительствомъ Анны Леопольдовны Швеціи и Франціи? "Я нахожу такъ мало соотвътствія, —писаль онъ Ла-Шетарди, —между ръшительнымъ и смілымь планомъ этой царевны и всімь тімь, что вы писали мив о легкомысліи и слабости ея характера, что не могу воздержаться отъ нѣкотораго недовѣрія". Но подобное впечатлѣніе было непродолжительно, и со слѣдующей почтой маркизъ получилъ предписание выйти изъ замкнутости, въ которую онъ заперся. Онъ долженъ былъ сказать Елизаветь, что военныя приготовленія шведовъ происходили съ согласія короля и что его величество "дастъ имъ возможность содъйствовать перевороту, когда она совершить его при участій" \*\*).

Въ концѣ мая государственный секретарь сдѣлался еще настойчивѣе. Валоръ и Бель-Иль сообщили ему о цѣнѣ, которую давалъ Фридрихъ обязательствамъ, которыхъ отъ него добивались. Надо было во что бы то ни стало заставить шведовъ перейти въ наступленіе! Ла-Шетарди получилъ приказаніе вмѣшаться, чтобы Елизавета дала удовлетвореніе Нолькену. Онъ предложилъ ей сохранить письменный договоръ въ своихъ рукахъ. Прижатая къ стѣнѣ, она рѣшительно отказала. "Она всегда боялась навлечь на себя упрекъ народа, если бы ей пришлось въ чемъ-нибудь пожертвовать его правами, чтобы добиться для себя престола". Въ то же время, возвращаясь къ принятому ею правилу "болѣе не стѣсняться", она рѣшила временно прекратить свои сношенія съ французскимъ посланникомъ. Она только что совершила крупную

<sup>\*)</sup> Ла-Шетарди къ Амло, 3 февраля 1741. Иностр. Дѣла, Россія.

<sup>\*\*)</sup> Амло къ Ла-Шетарди, 22 февраля и 16 марта 1741г. Иностр. Дъла, Россія.

ошибку, вообразивъ, что сумветъ привлечь на свою сторону ужаснаго Ушакова, отклонившаго ея предложенія самымъ невъжливымъ образомъ. Она догадалась, что онъ предупрежденъ; можеть быть, даже снабженъ доказательствами. Въ то же время она узнала, что одинъ капитанъ Семеновскаго полка, ея убъжденный сторонникъ, находясь на караулъ въ императорскомъ дворцъ, былъ предметомъ лестнаго вниманія со стороны герцога Брауншвейтского, а Антонъ-Ульрихъ наговорилъ ему тысячу любезностей и вручилъ триста червонневъ \*). Значить, Анна Леопольдовна и ея супругь также знали о заговорѣ и хотѣли употребить всѣ усилія, чтобы помъшать его осуществленію. Цесаревна уже видъла себя съ обстриженными волосами, и свое прекрасное тёло облеченнымь вы монашеское одъяние. "Но, she has not one bit nuns flesh about her", -утверждаль Финчь. Изъ опасенія, она вернулась кь своимъ прежнимъ привычкамъ замкнутой жизни. Самъ Нолькенъ долженъ былъ звать Лестока подъ предлогомъ пустить себъ кровь, чтобы узнать о положении дълъ!

Въ май ликарь поситить Ла-Шетарди, но могь только обнаружить синдавшее его безпокойство. При малийшемъ раздававшемся шуми, онъ быстро подбигаль ки окну и считаль себя погибшими. \*\*). И сама царевна, замитивь маркиза въ садахъ Литняго Дворца, благоразумно избигала встричи что ставила себи въ заслугу передъ регентшей.

Въ концѣ іюня Нолькенъ былъ отозванъ своимъ дворомъ, склонявшимся къ войнѣ безъ участія Елизаветы, стараясь, однако, внушить царевнѣ, что его рѣшимость зависить отъ ея намѣреній и желанія ихъ поддержать. Въ дѣйствительности шведы медлили взяться за оружіе, лишь добиваясь отъ Франціи болѣе крупной субсидіи, а также потому, что не были готовы. И колебанія царевны благопріятствовали ихъ планамъ въ этотъ моментъ, давая болѣе времени для переговоровъ и приготовленій \*\*\*). Разставаясь съ Елизаветой, ихъ посланникъ все же настаивалъ на полученіи п и съменна го обѣщанія, безъ котораго ничто не можетъ быть сдѣлано. Она сдѣ-

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХІ, 123.

<sup>\*\*)</sup> Ла-Шетарди къ Амло, 30 мая 1741 г. Инстр. Дела, Россія.

<sup>\*\*\*)</sup> Сенъ-Северенъ къ Амло, 10 апреля 1741. Иностр. Дела, Швеція.

лала видъ, что не понимаетъ, о чемъ идетъ рѣчь, указала движеніемъ руки, что присутствіе камергера мѣшаетъ ей высказаться; затѣмъ шепотомъ кинула Нолькену слѣдующія слова: "Я только жду лишь вашего выступленія, чтобы самой начать дѣйствовать. Завтра Лестокъ будетъ у васъ". И шведъ вообразилъ, что побѣда осталась за нимъ. Но лѣкарь принесъ ему лишь письмо царевны къ герцогу Голштинскому, заключавшее, увѣряетъ онъ, "доказательство обязательствъ, принятыхъ его повелительницей относительно Франціи и Швеціи". Онъ обѣщалъ вернуться, но больше не приходилъ.

Въ іюлѣ и Ла-Шетарди рѣшилъ послѣдовать примѣру своего коллеги и удалиться. Возникли затрудненія въ церемоніалѣ по поводу вѣрительныхъ грамотъ, которыя маркизъ желалъ лично вручить императору. По совѣту Остермана регентша нашла въ этомъ предлогь отдѣлаться отъ посланника, который своими свиданіями съ Елизаветой и Нолькеномъ навлекъ на себя ея подозрѣніе. Онъ встрѣтилъ окончательный отказъ, переставалъ являться при дворѣ, и отозваніе его было рѣшено.

Елизавета не подавала ему больше признаковъ жизни. Только въ августв она послала къ нему одного изъ своихъ камергеровь, можеть быть Воронцова, который, проникнувъ ночью въ садъ посланника, разсказывалъ ему басни о полыткахъ, которыя часто принимала царевна, чтобы увидаться съ нимъ. Такъ какъ садъ маркиза выходилъ на Неву, она три раза проважала тамъ на лодкв, приказывая трубить въ рогъ, чтобы привлечь его вниманіе. Она даже предполагала купить домъ по-сосъдству, но, когда этоть проекть получиль огласку, она должна была оть него отказаться. Теперь она предлагала свиданіе на Петербургской дорогв, по которой она повдеть въ восемь часовъ вечера. Вооружившись перомъ "съ невысыхающими чернилами" и копіей съ "объщанія", требуемое Нолькеномъ, Ла-Шетарди явился аккуратно на указанное мъсто и въ условленное время, прождаль до одиннадцати часовь, и должень быль убъдиться, что паревна смѣялась надъ нимъ \*).

<sup>\*) 8</sup> августа 1741. Иностр. Дъла. Ср. Vandal, ук. соч., 143.

Въ горести онъ готовился къ отъёзду, когда записка Остермана, содержавшая важное сообщеніе, нарушила его предположенія. Швеція рёшила не ожидать долёе согласія Елизаветы.

— Это происшествіе не поразить васъ,—зам'єтиль вицеканцлерь при встр'єчь съ маркизомъ.—Вы могли быть подготовлены къ нему.

Онъ имѣлъ важный видъ, но "не вращалъ болѣе яростно глазами, такъ что виднѣлись одни бѣлки", какъ во время предыдущихъ разговоровъ. Напротивъ, самымъ любезнымъ образомъ онъ возвѣсталъ посланнику, что вопросъ о церемоніалѣ получилъ разрѣшеніе въ желательномъ для него смыслѣ, и что императоръ вскорѣ приметъ его "на аудіенцім особенной и секретной". Безъ сомнѣнія, онъ вспомнилъ Константинополь и Вильнева, а объявленіе войны, на которую представитель Франціи въ Стокгольмѣ выдалъ десять милліоновъ, не считая щедротъ, расточаемыхъ крестьянамъ и духовенству \*)—мѣстной демократіи—послужило причиной неожиданнаго возврата благоволенія ея представителю на берегахъ Невы!

Въ свою очередь Елизавета сочла для себя обязательнымъ выразить свое вниманіе. При посредствѣ на этоть разъ секретаря шведскаго посольства она объявила Ла-Шетарди, что только боязнь скомпрометировать себя помѣшала ей подписать знаменитое "обѣщаніе", но что она сохраняеть оригиналь и подпишеть его, "когда дѣла примуть благопріятный для нея обороть". Въ то же время она выражала готовность возмѣстить Швеціи ея военныя издержки, выплачивать ей потомъ постоянныя субсидіи, даже втайнѣ ссудить ей всю необходимую денежную сумму, и не имѣть другихъ союзниковъ, кромѣ нея и Франціи. Она называла это "итти далѣе своихъ прежнихъ обѣщаній", не проговариваясь ни словомъ о возвратѣ взятыхъ владѣній.

Не считаясь съ недавнимъ опытомъ, маркизъ поспѣшилъ попросить у нея новаго свиданія на слѣдующій день. По пути на обѣдъ къ графу Линару онъ пройдеть передъ двор-

<sup>\*)</sup> Сенъ-Северенъ къ Амло, 28 іюля 1741. Иностр. Діла, Швеція.

цомъ царевны, которая должна быть на крыльцѣ около половины перваго. Къ несчастію, на другой день шель дождь; свиданіе снова не состоялось, и человѣкъ, котораго считали въ это время руководителемъ сложныхъ политическихъ интригъ, военныхъ и революціонныхъ, ставившихъ на карту вмѣстѣ съ будущностью Россіи успѣхи внушительной европейской коалиціи, направленной противъ Австріи, "несчастный Ла-Шетарди" вынужденъ былъ признать въ нижеслѣдующемъ письмѣ къ своему коллегѣ въ Стокгольмѣ свое полное безсиліе.

"Я не могу понять, почему дворъ хочеть, чтобы я оставался здѣсь" \*).

Очевидно, пружины, приводившія въ дѣйствіе коалицію, здѣсь, по крайней мѣрѣ, ускользали отъ всякаго руководства, какъ и отъ согласованія, такъ какъ препоны между двумя главными сторонами сообразовались съ колебаніями барометра!

Соглашеніе было невозможно, потому что царевна попрежнему ограничивалась заигрываніями съ гвардейцами, періодической раздачей денегь, безъ которыхъ ихъ приверженность къ "отпрыскамъ Петра Великаго" ежеминутно грозила остыть. Въ оправданіе своей дѣятельности, она жаловалась, что, объявляя войну, шведы не заявили, что воюють за нее, и отказались поставить во главѣ своихъ войскъ герцога Голштинскаго, какъ обѣщалъ Нолькенъ. Въ сентябрѣ, черезъ посланца, назначавшаго теперь Ла-Шетарди свиданія въ лѣсу, она заявила, что ея денежныя средства изсякли. Ей нужно пятнадцать тысячъ червонцевъ. Маркизъ поморщился и по настойчивой просьбѣ согласился дать двѣ тысячи, занявъ ихъ у пріятеля, выигравшаго въ карты значительную сумму \*\*).

Это означало предоставить въ распоряжение цесаревны "казну и кредить Франціи!" \*\*\*).

Амло одобрилъ ссуду, но выразилъ опасенія, какъ бы она "не пошла даромъ". Онъ вернулся къ прежнимъ сомнъ-

<sup>\*)</sup> Сенъ-Северену, 26 августа 1741. Ср. Vandal, 145.

<sup>\*\*)</sup> Ла-Шетарди къ Амло, 2 сентября 1741. Иностр. Дѣла.

<sup>\*\*\*)</sup> Vandal, ук. соч., 1399. Ср. Соловьевъ, XXI, 137.

ніямъ въ силѣ и преданности партіи, которой располагала царевна. Что касается жалобъ ея по поводу герцога Голштинскаго, онъ находилъ ихъ неумѣстными и противорѣчащими ея собственнымъ интересамъ. Что могъ сдѣлать этотъ нѣмецкій принцъ въ національномъ движеніи? Къ тому же король и королева шведскіе не могли его выносить \*).

Въ октябрѣ, несмотря на двѣ тысячи червонцевъ и на объщанія, которыя Ла-Шетарди великодушно прибавляль къ нимъ, Елизавета находила поддержку своихъ чужеземныхъ друзей слишкомъ недостаточной и менте чтмъ когда-либо была расположена приступать къ дъйствіямъ, темъ более, что война принимала для шведовъ неблагопріятный обороть. Манифесть, который они въ концъ концовъ согласились издать по требованію царевны и въ которомъ они объявляли себя поборниками ея правъ, не помѣшалъ Леси дать побѣдоносный отпоръ, и ничто не предвъщало, что Версальскій дворъ пожелаеть вступиться, чтобы возстановить нарушенное равновъсіе. Амло писаль Ла-Шетарди: "До сихъ поръ со стороны этой царевны я не вижу ничего, что давало бы возможность надъяться, что усилія его величества приведуть къ должнымъ результатамъ. Я замъчаю лишь неувъренность, вмъсто всякаго опредвленнаго плана".

При случайномъ свиданіи съ Елизаветой въ ту минуту, когда она выходила изъ саней, она показалась Ла-Шетарди настолько "преисполненной неувъренности", что онъ испугался, какъ бы она совсёмъ не отказалась отъ своихъ намёреній, чёмъ причинила бы Швеціи крупныя непріятности, и рёмилъ попробовать ее подбодрить, сказавъ наудачу, что слышалъ, будто ее хотять постричь въ монастырь.

Этимъ пугаломъ пользовалися съ ней Лестокъ и Шварцъ, какъ пугаютъ дѣтей лѣшимъ, и маркизу было знакомо это средство.

Сильно взволнованная, она объявила, что если ее доведуть до крайности, она не покроеть позоромъ "отпрыскъ Петра Великаго". Разговоръ оживился и перешелъ къ обсужденію государственнаго переворота, какъ вопроса возмож-

<sup>\*)</sup> Амло къ Ла-Шетарди, 8 октября 1741. Ср. Vandal, 146.

наго и осуществимаго. Быль составлень списокь лиць, подлежащихь опаль; Ла-Шетарди указываль, что первымь деломь необходимо арестовать: Остермана, Миниха, сына фельдмаршала, барона Менгдена, графа Головкина и Левенвольде съ ихъ завъдомыми приверженцами. Условились послать гонца въ Стокгольмъ. Необходимо дождаться върныхъ послъдствій этого мудраго решенія. Да кромь того, въ Петербургъ, повидимому, еще ничего не подготовлено. Елизавета сама въ этомъ созналась безъ всякаго труда. Не существовало никакого плана, никакой организаціи. Такова была дъйствительность. Они такъ и разстались, не сговорившись ни на чемъ \*).

## IV.

На следующій день быль пріемь при дворе, куртагь, какъ еще и сейчасъ говорять тамъ. Елизавета появилась на немъ. Ея отношенія съ регентшей оставались любезными и даже дружественными. Разбросившись между любовью къ Линару, возвращенія котораго она ждала съ нетерпъніемъ, своей нежностью къ Юліи Менгденъ, которой она приготовляла приданое, заботами о детяхь, какъ добрая немецкая мать, и своею любовью къ беззаботной лености, которая у нея все возрастала, Анна Леопольдовна выслушивала хладнокровно или съ досадой предостережнія 0 ревны. И только этимъ можно объяснить парадоксальную безнаказанность этого заговора, который велся въ казармахъ совершенно открыто и уже давно проявлялся въ ежедневныхъ инцидентахъ, Своему возлюбленному, который передъ отъёздомъ уговаривалъ ее заточить Елизавету въ монастырь, регентша только отвъчала: "Къ чему? Чортушка останется". Она говорила про юнаго герцога Голштинскаго. Когда Остерманъ, котораго предупреждалъ Финчъ, сообщалъ ей о подозрительныхъ поступкахъ Лестока, она перебила его, съ гордостью показывая ленты, которыя она хотела пришить къ

<sup>\*)</sup> Ла-Шетарди къ Амло, 26 сентября 1741. Иностр. Дѣла.

платью юнаго императора. Впрочемъ, она въ глубочайтей тайнѣ подготовляла театральный ударъ, который по ея мнѣнію положить предѣлъ намѣреніямъ "чортушки" или его тетки. Мардефельдъ угадалъ вѣрно: 9 декабря, въ день своего рожденія, она собралась объявить себя императрицей и поручила Бестужеву выработать третій манифесть на этоть предметь, въ добавленіе къ тѣмъ, которые приготовилъ Тимирязевъ \*).

Однако, она решила воспользоваться куртагомъ, чтобы имъть объяснение съ царевной. Она только что получила оть Линара очень настойчивое письмо по этому поводу съ довольно точными указаніями на маневры Ла-Шетарди и Лестока. Оборвавъ партію въ карты, которымъ Елизавета повидимому отдавалась съ величайшимъ удовольствіемъ, она увлекла ее въ отдаленный салонъ и повторила ей слово въ слово содержаніе посланія. Елизавета была поражена. Черезъ одну грузинку изъ слугь регентши и черезъ лакея Антона-Ульриха, которые каждый день делали доклады Шварцу, она вообще бывала въ курст всего, что происходило во дворцт, такъ какъ оба шпіона знакомились съ корреспонденціей, получавшейся тамъ и валявшейся по столамъ \*\*). Письмо Линара, видимо, ускользнуло отъ ихъ вниманія, такъ какъ царевна не была предупреждена и такимъ образомъ не приготовилась къ защить. Она увъряла въ своей невиновности. Пусть только велять Ла-Шетарди не видъться съ ней! Что касается Лестока, его можно арестовать и поступить съ нимъ, какъ онъ этого заслуживаеть, если окажется виновнымъ. Она спокойно выдала своего сообщника, наконець, съ плачемъ бросилась къ ногамъ регентши, заставила и ее заплакать, и, выплакавъ свое волненіе и слезы, об'в женщины разстались въ довольно хорошихъ отношеніяхъ \*\*\*).

Черезъ день, 23 ноября, рано утромъ Лестокъ прибъжалъ

<sup>\*)</sup> Соловьевъ, Исторія Россіи, ХХІ, 153.

<sup>\*\*)</sup> Мардефельдъ, 9 декабря 1741. Тайные берлинскіе архивы. Ср. Архивъ Воронцова, XXV, 104.

<sup>\*\*\*)</sup> Русскій дворъ сто льть тому назадь, стр. 85; Ла-Шетарди, 7 декабря 1741.

къ Ла-Шетарди въ страшномъ волнении. Все погибло, если не действовать немедленно же! Посланникъ выслушаль разсказъ о случав, объяснявшемъ это безпокойство, и отказался разделить его. Въ другое время, когда, такъ какъ онъ не могъ представить своихъ вфрительныхъ грамотъ, онъ не чувствоваль себя подъ покровомъ дипломатической неприкосновенности, онъ тоже забилъ тревогу и довелъ свое опасеніе до того, что, зная свою причастность къ заговору, превратиль свой домь вы криность. Теперь чувствуя себя подъ двойнымъ покровительствомъ, благодаря своему оффиціальному положенію и благодаря впечатлівнію, которое, казалось ему, должна была произвести на Остермана война со Швеціей, онъ не видель въ томъ, что ему разсказалъ лекарь, ничего, что могло бы его интересовать-слово въ одной изъ его депешъ \*)-или волновать. Были ли извъстія отъ Левенгаупта? Нъть. Ну, надо ждать. Онъ заговориль о томъ, чтобы отложить действіе на місяць, довольно откровенно высказывая свою единственную заботу — беречь интересы только Швеціи и также Франціи въ этомъ деле, успехъ котораго ему казался всегда проблематичнымъ и даже мало возможнымъ, но существование котораго на руку объимъ державамъ, ослабляя общаго врага.

Лестокъ покинуль его въ уныніи. У него были другія заботы. Отъ своихъ шпіоновъ онъ зналъ, что его арестъ рѣшенъ еще наканунѣ, только Остерманъ потребовалъ, чтобы раньше удалили изъ Петербурга Преображенскій полкъ, въ которомъ, онъ боялся, поднимется волненіе по этому поводу. Предлогомъ должно быть объявленіе похода на шведовъ. Отправившись въ ресторанъ, несомнѣнно Иберкампера, на Милліонной, гдѣ продавались флессингенскія устрицы, парижскіе парики и вѣнскія кареты и гдѣ онъ имѣлъ обыкновеніе встрѣчаться со своими друзьями, лѣкарь узналъ, что приказъ о выступленіи отданъ всѣмъ гвардейскимъ полкамъ. Это было крушеніе заговора и гибель для него. Онъ уже чувствовалъ на спинѣ кнутъ. Онъ поспѣшилъ къ Елизаветѣ. Рисуя въ часы досуга, онъ начертиль карандашемъ аллего-

<sup>\*) 7</sup> декабря 1741. Ср. Vandal, 154 стр.

рическую картину, на которой царевна фигурировала въ двухъ видахъ: съ одной стороны сидящей на тронѣ, съ короной на головѣ, а съ другой одѣтой монахиней и окруженной орудіями пытки. Онъ показалъ ей рисунокъ, внизу котораго она прочла: "Выбирайте!" Такъ какъ она еще колебалась, явилось нѣсколько гвардейцевъ. Они тоже были того мнѣнія, что надо совершить ударъ немедленно или отказаться отъ него. Говорившій отъ ихъ имени сержантъ Грюнштейнъ выказалъ особенное краснорѣчіе. А Лестокъ подкрѣпилъ его рѣчь типичнымъ аргументомъ: "Чувствую, что подъ кнутомъ я все разскажу" \*).

Она рѣшилась, и исполненіе было назначено на слѣдующую ночь. Вечеромъ обойдуть казармы и, если настроеніе въ нихъ покажется благопріятнымъ, приступять къ дѣлу. Такъ какъ Грюнштейнъ считалъ последнюю раздачу денегь необходимой, то Елизавета обшарила всв свои ящики: у нея было только триста рублей. Лестокъ снова побъжалъ Ла-Шетарди, но не могь ничего добиться. Ведя широкій образъ жизни, расходуя безъ счета, маркизъ самъ всегда бъдствовалъ. По крайней мъръ, онъ жаловался на недостатокъ средствъ, что, по правдѣ, можеть показаться невъроятнымъ. Онъ объщаль на завтра двъ тысячи рублей, полагаясь на любезность снисходительного кредитора, выигравшого въ карты. Поэтому-то принцъ де-Конти и могь писать впоследствіи: "Революція совершилась (въ Россіи) безъ насъ: добавляя, что нельзя простить королевскому посланнику того, что онъ не извлекъ большой пользы изъ даннаго положенія, а въ другихъ обстоятельствахъ выказываль себя такимъ предпріимчивымъ" \*\*).

Мардефельдъ, говорившій въ своихъ донесеніяхъ о шестистахъ тысячахъ червонцевъ и о "драгоцінностяхъ и уборахъ" на тридцать шесть тысячъ, подаренныхъ Франціей царевні, долженъ былъ послі происшествія признать свою ошибку. Когда Лестокъ вернулся съ пустыми руками, Ели-

<sup>\*)</sup> Мардефельдъ, 19 декабря 1741. Ср. Русскій Вистникъ, 1842, апръль.

<sup>\*\*)</sup> Флери, 25 и 30 января 1742.

завета увидёла себя принужденной заложить свои драгоцённости \*).

V.

Въ одиннадцать часовъ вечера Грюнштейнъ и его товарищи снова явились къ принцессѣ съ очень утвшительнымъ донесеніемъ: гвардейцы только рвались впередъ, особенно послѣ того, какъ поднялся вопросъ объ оставленіи ими столицы и посылкѣ ихъ въ зимній походъ. Рискъ за рискъ, они предпочитали революцію. Лестокъ послалъ двоихъ людей къ Остерману и Миниху, чтобы удостовѣриться, что подозрѣнія никакого нѣтъ: они не видѣли ничего подозрительнаго. Самъ онъ пошелъ къ Зимнему Дворцу и не замѣтилъ свѣта въ окнахъ, которыя онъ считалъ окнами въ спальнѣ регентши. Какъ мы видѣли, она перемѣнила ее. Вернувшись, онъ нашелъ Елизавету за молитвой передъ образомъ Богородицы.

Послѣ говорили, что въ этотъ моменть она дала обѣтъ отмѣнить смертную казнь, если успѣхъ увѣнчаеть ея опасную попытку.

Въ состадней комнать были вст ея близкіе: Разумовскій, Шуваловы, Петръ, Александръ и Иванъ, Михаилъ Воронцовъ, князъ Гессе-Гомбургскій съ женой и родственники царевны: Василій Салтыковъ, дядя Анны Іоанновны, Скавронскіе, Ефимовскіе и Гендриковы. Они должны были успокаивать ее, а Лестокъ удвоить краснортчіе и энергію, потому что въ послѣдній моменть она оказалась лишенной ръшительности и смѣлости. Онъ надѣлъ ей на шею орденъ Св. Екатерины, вложилъ въ руку серебряный кресть и вытолкнулъ наружу. Сани ожидали у дверей. Она сѣла въ нихъ съ лѣкаремъ; Воронцовъ и Шуваловы встали сзади, и они галопомъ промчались по пустыннымъ улицамъ города, направляясь къ помѣщенію преображенцевъ, гдѣ сейчасъ находится церковь Преображенія. Алексъй Разумовскій и Салтыковъ слѣдовали во вторыхъ саняхъ съ Грюнштейномъ и его товарищами.

<sup>\*)</sup> Королю, 6 февраля 1742. Тайные берлинскіе архивы.

Мало вфроятія, что маленькій кортежь останавливался въ этоть моменть передъ домомъ Ла-Шетарди и что Елизавета позаботилась предупредить посланника, что "она мчится къ славъ". Первое донесеніе маркиза о происшествіи, хотя и очень подробное, не дѣлаеть никакого указанія на этоть эпизодъ, совершенно безполезный, но и страшно рискованный. Посланникъ былъ у себя дома не одинъ; не подозрѣвая ни о чемъ, онъ не могъ принять предосторожностей прстивъ тревоги, которая, взбудораживъ его близкихъ, несомнънно разнесется дальше. Дневникъ секретаря посольства, Маремберга, и еще болъе обстоятельная историческая записка, составленная въ 1754 г. для французскаго правительства \*), тоже молчать по этому поводу. Ла-Шетарди упоминаеть объ этомъ только въ последующемъ письме, чтобы объяснить, почему, врасилохъ быстрымъ ходомъ захваченный не могь во-время доставить сумму, назначенную для его выполненія.

Однако, можеть быть, ночное посъщение посольства, какъ оно ни было неблагоразумно, входило въ декораціи, которымъ Елизавета всегда, и правильно, придавала большую цъну. Она летъла къ славъ, подъ эгидой Франціи, которая только что отказала ей въ двухъ тысячахъ рубляхъ на завоевание ея!

Сани остановились передъ съвзжей избой полка, гдв непредупрежденный часовой—настолько заговоръ не былъ подготовленъ—тотчасъ же забилъ тревогу. Лестокъ прорвалъ его барабанъ кинжаломъ, въ то время какъ тринадцать гренадеровъ, посвященныхъ въ двло, разсвялись предупредить своихъ товарищей. Здвсь были только солдаты, жившіе въ отдвльныхъ деревянныхъ домахъ, образовывавшихъ казарму. Всв офицеры жили въ городв и только одинъ изъ нихъ по очереди оставался на дежурство. Несколько сотъ человекъ были собраны въ несколько минутъ. Большинство еще не знали, въ чемъ двло.

Елизавета вышла изъ саней.

<sup>\*)</sup> Мемуары и документы, Россія, vol. I, fol. 192; vol. IX, fol. 38.

- Узнаете меня? Знаете, чья я дочь?
- Да, матушка!
- Меня хотять заточить въ монастырь. Хотите вы слъдовать за мной, чтобы помѣшать этому?
  - Говори, матушка; мы всёхъ ихъ убъемъ!
- Если вы говорите объ убійствѣ, я покидаю васъ; я не хочу ничьей смерти.

Солдаты стояли въ недоумѣніи. Но она видѣла, что держить ихъ въ своихъ рукахъ. Она подняла кресть.

- Клянусь умереть за васъ. Клянитесь и вы умереть за меня, но не проливать безполезно кровь.
  - Клянемся!

Они бросились цѣловать кресть, въ то же время арестовали дежурнаго офицера, который, проснувшись, прибѣжаль съ обнаженной шашкой, но не оказываль сопротивленія.

Разсказывая объ этой вступительной части государственнаго переворота, современники, можеть быть, въ нѣкоторыхъ пунктахъ и прикрасили; но эта версія, почти одинаковая во всѣхъ разсказахъ, вообще соотвѣтствуетъ характеру дѣйствующихъ лицъ и нравамъ эпохи, и я считаю ее правдоподобной.

Когда кончилась церемонія присяги, Елизавета сказала: "Идемь!" Программа была указана предыдущими переворотами, нѣкоторымъ образомъ установлена революціоннымъ протоколомъ, детали котораго сообщаются Минихомъ. Около трехсоть человѣкъ послѣдовали за матушкой по Невскому проспекту, и сейчасъ ведущему къ Зимнему дворцу.

На Адмиралтейской площади она рѣшила выйти изъ саней и итти съ ними. Но такъ какъ ея маленькія ножки утопали въ снѣгу, то гренадеры скоро зароптали:

— Мы идемъ не очень скоро, матушка!

Она позволила двумъ солдатамъ взять себя на руки и нести. Около дворца Лестокъ отдёлилъ двадцать пять человъкъ, которые должны были арестовать Миниха, Остермана, Левенвольде и Головкина. Восемь другихъ гренадеръ двинулись впередъ. Зная пароль, они сдёлали видъ, что идутъ съ ночнымъ обходомъ, и неожиданно бросились на четырехъ стражей, охранявшихъ главный входъ. Окоченвыше отъ хо-

лода и путавшіеся въ своихъ широкихъ шинеляхъ, послѣдніе легко дали себя обезоружить. Войдя, прошли прямо въ кордегардію. Офицеръ крикнулъ: "На караулъ!" Его повалили на землю,—говорятъ, что при этомъ Елизавета отвела направленный на него штыкъ, — и вошли въ помѣщеніе регентши. Такъ какъ Линара не было, она спала рядомъ съ мужемъ, хотя и была съ нимъ въ этотъ моментъ въ плохихъ отношеніяхъ, если вѣритъ Мардефельду. Они не разговаривали, но точно исполняли супружескія обязанности \*).

Въ тотъ моменть, когда они ложились въ постель, Левенвольде, говорять, предупредилъ Анну Леопольдовну объ угрожавшей ей опасности; но она сочла его безумцемъ и спала въ это время глубокимъ сномъ. Одинъ гренадеръ, который позже былъ замѣшанъ въ заговоръ противъ самой Елизаветы, — по имени Ивинскій, — грубо разбудилъ несчастныхъ. Елизавета запретила безпокоить маленькаго Ивана III; но вскорѣ шумъ, происходившій вокругь него, разбудилъ его. Тогда кормилица снесла его въ кордегардію, гдѣ, взявъ его на колѣни, дочь Петра Великаго растрогалась.

— Бъдный малютка! Виноваты одни твои родители...

Она взяла его въ сани и поёхала назадъ по Невскому проспекту, уже заполненному народомъ, который при ея проёздё кричалъ "ура!" И слыша это веселое восклицаніе, ребенокъ тоже развеселился и, улыбаясь той, которая только что отняла у него корону, прыгалъ у нея на рукахъ.

Здёсь я прекращаю свой разсказь, предполагая вернуться къ нему въ слёдующемъ томё. Въ этомъ томё я останавливался на пятомъ или шестомъ государственномъ переворотё—потому что и въ восшествіи Петра II не все было правильно,—совершенныхъ за 15 лётъ по волё нёсколькихъ честолюбивыхъ лицъ, опиравшихся на поддержку нёсколькихъ солдатъ. Съ причиной этихъ періодическихъ кризисовъ, по-моему, я указалъ и то, что давало странё возможность перенести это испытаніе: огромная сила сопротивленія въ формирующемся

<sup>\*)</sup> Королю, 19 декабря 1741. Тайные берлинскіе архивы.

организм'в, которая сопровождала его развитіе, какъ и бол'взнь рожденія, не остановивь его. По своимъ составнымъ элементамъ, призыву къ неповиновенію, помощи иностранцевъ, всевозможнымъ подкупамъ, декабрьскій переворотъ 1741 года былъ, конечно, въ принцип'в самымъ предосудительнымъ, какъ и самымъ угрожающимъ національной будущности. Что можно было ожидать отъ императрицы, сд'влавшей ступеньку къ трону изъ своей кровати, открытой развратнымъ гвардейцамъ,—отъ этой дочери Петра Великаго, основавшей подготовку заговора на поход'в шведской арміи, оффиціально начавшей войну, чтобы облегчить его выполненіе?

Однако, мы видимъ, что честолюбіе Елизаветы и безхарактерность Анны Леопольдовны останавливаются въ границахъ, за которыми наслѣдіе великаго мужа дѣйствительно оказалось бы въ опасности. Несмотря на всю жажду власти, царевна отвергла торгъ, въ которомъ это наслѣдіе невозвратно погибло бы. Съ плохими начальниками, еще съ худшимъ провіантомъ, армія Ласси отразила непріятеля. Такимъ образомъ, среди наихудшихъ случайностей, съ бандой авантюристовъ и авантюристокъ, озлобленно спорившихъ за власть, страна не пала, обошла всѣ пропасти, испила самые опасные яды, но выбросила ихъ смертоносныя части.

Такая тайная пружина встрвчается у всёхъ народовъ въ раннюю пору ихъ исторіи. Съ XV по XVI вѣкъ Польща знала болѣе ужасные кризисы анархіи, чѣмъ тѣ, которые черезъ два вѣка должны были привести ее къ могилѣ. Она была молода. Въ своемъ немного болѣе длинномъ развитіи, Россія въ XVIII вѣкѣ переживала только весну, которая не кончилась еще и сейчасъ. Ея молодость спасала ее съ 1725 по 1742 годъ. Она воспрепятствовала отравленію главныхъ органовъ ея могучаго тѣла и позволила здоровымъ частямъ сохранить свою мощь и побѣдить въ продолжительной борьбѣ генія и національнаго патріотизма, чудесные успѣхи которой мы видимъ и сейчасъ.

Ведя переговоры съ Нолькеномъ, Елизавета руководствовалась—какъ она это позже широко доказала—не болѣе деликатнымъ отношеніемъ къ интересамъ своей родины, чѣмъ отношенія польскихъ магнатовъ, уже прибывшихъ въ Петер-

бургъ заключить подобный же договоръ. У нея были опасенія, которыхъ они никогда не знали, и она говорить, откуда они происходять: изъ боязни отвътственности передъ общественнымъ мнъніемъ.

Ласси быль только наемникомъ, но онъ командоваль людьми, которые разорвали бы его, если бы онъ не исполниль своего долга, пойдя на врага. И такъ, не участвуя прямо въ движеніи, которое привело къ Зимнему дворцу сообщицу Лестока, Шварца и Грюнштейна, національное чувство, т. е. совъсть, темное и безсознательное вдъсь, но могучее, вмъшалось здъсь, чтобы сгладить кое-что, и смъло можеть требовать своей доли въ торжествъ воцаренія новаго режима.

конецъ.

## ОГЛАВЛЕНІЕ.

|                                                        | Cmp. |
|--------------------------------------------------------|------|
| Предисловіе                                            | V    |
| Часть первая Жена и внукъ.                             |      |
| l. Время переворотовъ.—Екатерина I                     | 9    |
| II. Фаворитизмъ. — Меншиковъ                           | 30   |
| III. Вабья война. — Морицъ Саксонскій                  | 56   |
| IV. Императоръ забавляется.—Петръ II                   | 76   |
| V. Олигархія и анархія.—Верховники                     | 106  |
| VI. Царская трагедія.—Екатерина Долгорукая             | 122  |
| Часть вторая.—Анна I.                                  |      |
| VII. Попытка конституціоннаго строя. — Первая русская  |      |
| хартія                                                 | 133  |
| VIII. Императрица и фаворитъ. — Биронъ                 | 167  |
| IX. Внутренняя политика царствованія.—Н'ємцы у власти. | 191  |
| Х. Внёшняя политика. — Ученики и преемники Петра       |      |
| Великаго                                               | 231  |
| XI. Дворъ и общество.—Смерть Анны I                    | 260  |
| Часть третья. — Два регентства.                        |      |
| XII. Паденіе Бирона                                    | 290  |
| XIII. Анна Леопольдовна                                | 306  |
| XIV Епизавета                                          | 324  |

Польский историк, писатель и публицист Казимир Валишевский родился в 1849 году. Он учился в гимназии в Варшаве, затем в иезуитской школе в Меце во Франции. Свое образование К. Валишевский продолжил в школе права в Нанси, а завершил в Парижской школе права, где получил степень доктора права. С конца 70-х годов прошлого века К. Валишевский начал публиковать статьи, сборники документов, книги, посвященные экономическим, политическим и правовым проблемам. Они включают: «Экономические обычаи во Франции», «Общественное воспитание во Франции», проблемы отношений Польши с Францией и другими европейскими странами, работы по польской истории. Некоторые его книги этого периода были переведены на русский язык, например, «Польша и Европа во 2-й половине 18 в» (Петербург, 1892 г.).

Однако широкую известность К. Валишевскому принесла серия произведений, посвященных истории России 17—19 вв. — периода, когда отношения России и Польши оказывали существенное влияние на их развитие. К. Валишевский издает во Франции на французском языке. начиная с 1892 года, одну за другой книги о русских царях и императорах, об их окружении — «Роман одной императрицы» (1893); «Вокруг трона. Екатерина II» (1894); «Петр Великий» (1897); «Елизавета Петровна» (1902); «Иван Грозный» (1904); «Смутное (1911); и др. Более тридцати лет К. Валишевский посвятил изучению России. Он работал в архивах Парижа и Лондона, Берлина и Вены, а также Петербурга, где пользовался покровительством Великого князя Николая Михайловича. Последняя его книга, посвященная Александру І, вышла в Париже в 1925 году, когда К. Валишевскому было 76 лет. Он умер в Париже в 1935 году.

Как писал К. Валишевский, «до 1905 года строгость цензуры не допускала выхода» его работ на русском языке. Но после революционных событий 1905 года и либерализации режима для книг К. Валишевского начался настоящий бум. Несколько издательств в Петербурге и Москве («Сфинкс», «Современные проблемы», «Наука

и жизнь», «Образование», «Новое время») выпускают одну за другой книги К. Валишевского. Книгоиздательство «Сфинкс» готовит полное собрание его сочинений (вышло 4 тома).

Издание работ К. Валишевского продолжалось до начала мировой войны. Затем наступил длительный перерыв до конца 80-х годов, когда его книги вновь приходят

к нашему читателю.

Русская печать откликнулась на работы К. Валишевского широкой гаммой оценок — от одобрения до резко негативных суждений. К. Валишевский внимательно следил за реакцией печати и в своем предисловии к одной из книг отвечает критикам. «Как ни снисходительно встретило большинство мою скромную попытку, я все же вызвал споры, т. е. довольно резкие упреки, впрочем, в достаточной степени противоречивые. Если одни обвиняют меня в том, что я очернил, даже оклеветал прошлое России, то другие назвали меня низким куртизаном. Эти маленькие неприятности, пишет К. Валишевский, не удивили и не расстроили меня... В них я нашел доказательство того, что я, по крайней мере, приблизился... к тому идеалу исторического беспристрастия, который является нашей общей честолюбивой мечтой... Как ни суровой, - продолжает К. Валишевский, - может показаться моим русским читателям моя оценка роли их страны в истории европейской цивилизации, ничто лучше не подтверждает ее правильности, как самая острота протестов, мною возбужденных. Неосновательная гордость, убеждение в своем превосходстве над окружающим миром, служат столько же доказательством и малого культурного развития, по крайней мере, в некоторых отношениях». К. Валишевский далее говорит о своем стремлении сделать доступным историю на основе свободного от всяких предвзятостей исследования.

Современный читатель получает теперь возможность самостоятельно судить о работах К. Валишевского. Познакомим его с оценкой творчества К. Валишевского в справочной и энциклопедической литературе в дореволюционных изданиях и в Большой Советской энциклопедии, резюмирующих мнение критики своего времени.

Обнаруживается определенная общность некоторых оценок и вместе с тем каждый период накладывает на характеристику К. Валишевского свою печать. Работы К. Валишевского по своему жанру ставят в затруднительное положение людей, которые предпочитают однозначность определений: кто он — писатель или историк?

Первая справка о К. Валишевском содержится в «Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», в т. 9, изданном в 1891, где говорится, что ему принадлежит множество ценных статей и книг исторического, экономического и социального содержания. Более обширную статью помещает «Большая энциклопедия», выходившая под редакцией С. Н. Южакова и П. Н. Милюкова, где в 4 томе (1894 год) сказано, что К. Валишевский «Блестящий стилист, усвоивший себе манеру французских писателей. Сочинения его не отличаются особой основательностью и глубиной, но автор знаком с литературой предмета и умело пользуется ею для характеристик, всегда остроумных, часто односторонних. Выходя из сферы этих характеристик, суждения автора становятся шаткими. Истинно научную ценность имеют собственно только труды, представляющие собой издания исторических материалов». Напомним, что это 1894 год, когда еще не было многих работ К. Валишевского о российской истории. Энциклопедия братьев Гранат (т. 7, II стереотипное издание) называет К. Валишевского польским писателем (в отличие от «Большой энциклопедии», считающей К. Валишевского историком), перечисляет его книги, цель которых — ознакомить с русской историей «французскую большую публику». Эти работы «живо написанные и изобилующие бытовыми подробностями в научном отношении оцениваются как крайне легковесные, часто не возвышающиеся над уровнем заурядного исторического романа».

В первом издании «Большой советской энциклопедии» в 8 томе (1927 г.) К. Валишевский определяется как историк и публицист. Названы его работы по русской истории, отличающиеся «живым изложением и массой бытовых подробностей» и «лишенные ценности в научном отношении». Здесь, как мы видим, практически воспроизводятся предшествующие характеристики. Но далее вносятся новые аспекты: «Сосредоточивая свое внимание исключительно на личной жизни царствующих особ, Валишевский дает лишь историю придворных интриг и любовных похождений и анекдотов; какой-либо социальный анализ в сочинениях Валишевского совершенно отсутствует». К этому добавляется, что «монархист по своим воззрениям», К. Валишевский был постоянным сотрудником газеты «Новое время» А. С. Су-

ворина.

Второе издание «Большой советской энциклопедии» (т. 6, вышедший в 1951 г.) явно обнаруживает время

написания статьи. К. Валишевский определяется как буржуазный польский историк, писатель и публицист и консерватор по своим политическим взглядам. Сообщается, что «масса бытовых деталей из жизни царствующих особ привлекла к работам Валишевского внимание буржуазной публики», а также, что он «не придавал никакого значения социальному анализу явлений и научному аппарату», и труды его «не имеют никакой научной ценности». Вероятно, эти оценки стали причиной исключения статьи о К. Валишевском в 4-м томе 3-го издания «Большой советской энциклопедии», вышедшей в 1971 году.

Читателю, наверное, будет интересно узнать, что думал о К. Валишевском Лев Николаевич Толстой. Упоминание об этом мы находим у личного врача и биографа Л. Н. Толстого Д. П. Маковицкого в «Яснополянских записках». Так, например, в книге 2-й (стр. 136) говорится: «Оболенские привезли книги Валишевского, те, которых у Льва Николаевича нет. Л. Н.: «Валишевский немногими штрихами живо передает главное, характерное. Соловьев, наоборот, заваливает материалом». В этой же книге (стр. 156) читаем: «...Когда Беляев прощался, Лев Николаевич сказал ему: «Кланяйтесь от меня Суворину, советуйте ему прочесть Хомякова «Самодержавие»... и спросите, не издаст ли Валишевского — книги интересные. В таком порядке, как он писал, начать с Екатерины...»

Наше время отбрасывает или подвергает сомнению многие суждения прошлого, связанные с вульгарно-социологическим подходом к истории, со значительным перекосом в ее анализе в сторону социально-экономиче-

ских проблем.

В современной исторической науке как выраженная тенденция обозначилось нарастание внимания к истории частной жизни и быта различных эпох. Современный человек все больше испытывает потребность в знании живой жизни всех слоев общества. Немалый интерес проявляется и к образу жизни и быту людей, осуществляющих реальную власть. В этом следует видеть не обывательское любопытство, а естественный человеческий интерес. Увлекательно написанные книги К. Валишевского будут несомненно полезны в постижении широким кругом читателей истории России во всех ее проявлениях.

Кандидат философских наук

## К. ВАЛИШЕВСКИЙ

## ПРЕЕМНИКИ ПЕТРА

Репринтное воспроизведение издания 1912 года

Редактор А. А. Волков. Художник Ф. Н. Буданов. Технический редактор Н. А. Посканная.

Подписано к печати 16.01.90. Формат  $60\times90^1/_{16}$ . Бумага офестная. Печать офестная. Усл. печ. л. 22.5+0.4 вкл. Усл. кр.-отт. 24.8. Уч.-изд. л. 18.6. Тираж  $220\ 000$  экз. (1-й завод  $1-100\ 000$  экз.). Зак. 79. Цена  $13\$ руб.

Совместное советско-финское предприятие «ИКПА» 103050, г. Москва, ул. Горького, 23.

Текстовые диапозитивы изготовлены во 2-й типографии издательства «Наука» 121099, г. Москва, Шубинский пер., 6.

Отпечатано с диапозитивов на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Госкомиздата РСФСР. 170040, г. Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.



 $\mathrm{B} \; \frac{4702010104-07}{939-90}$  — без объявл.

ISBN 5-85202-022-2

© Оформление СП «ИКПА» 1990

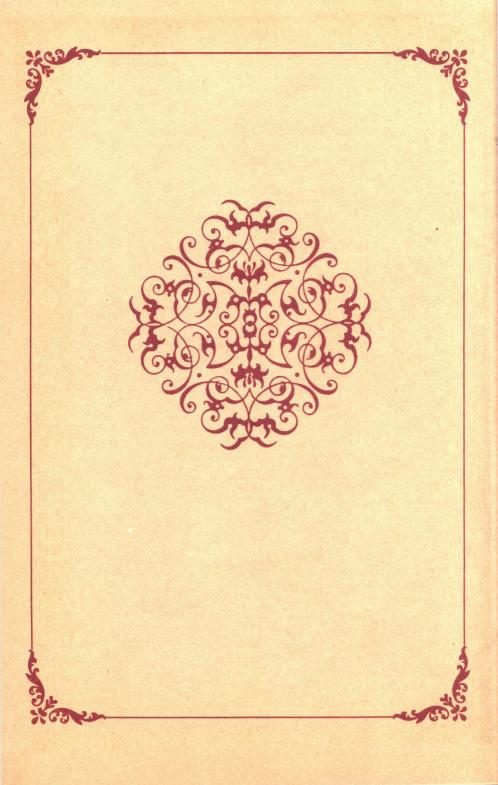





